# *image* not available

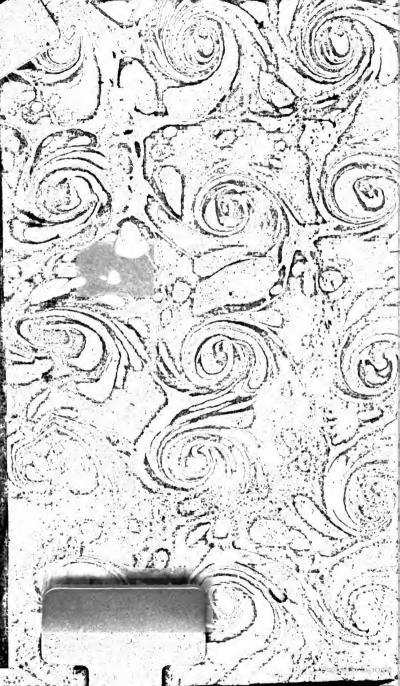

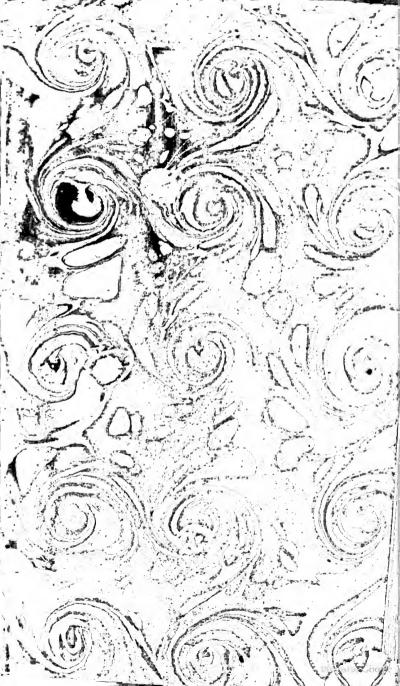

9=9321

Fle 34911

8700 9 3-11-19321

# HISTOIRE

GENERALE DES VOYAGES.

TOME TROISIE'ME.

91.04 A:172599 HV 669

# HISTOIRE

## GENERALE DES VOYAGES,

ov 34911

## NOUVELLE COLLECTION

## DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES

PAR MER ET PAR TERRE,

Qui ont été publiées juiqu'à présent dans les différentes Langues de toutes les Nations connues:

CONTENANT

## CE QU'IL Y A DE PLUS REMARQUABLE,

DE PLUS UTILE ET DE MIEUX AVERE' DANS LES Pays ou les Voyageurs ont penetre':

## AVEC LES MŒURS DES HABITANS, LA RELIGION, LES USAGES, ARTS, SCIENCES,

COMMERCE, MANUFACTURES, &c.

## POUR FORMER UN SYSTEME COMPLET d'Histoire & de Géographie moderne, qui représente

l'état actuel de toutes les Nations:

ENRICHI

DE CARTES GEOGRAPHIQUES ET DE FIGURES,

TOME TROISIE'ME.

-

A PARIS,

Chez DIDOT, Libraire, Quai des Augustins à la Bible d'or.

M. DCC. XLVI.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.



## HISTOIRE

## GENERALE DES VOYAGES

Depuis le commencement du XV. Siécle.

PREMIERE PARTIE. LIVRE SECOND.

\*\*\*\*\*\*\*\* PREMIERS VOYAGES DES ANGLOIS

En Guinée & aux Indes Orientales.

#### CHAPITRE Χ.

Ouelques expéditions navales des Anglois contre les Espagnols & les Portugais.



UOIQUE le récit de Stephens, & quelques Relations que les Portugais même avoient déja publiées de leurs Anglois pour

propres avantages, eussent jetté dans continuer Tome III.

FOSTER.

1585.

Motifs des icurs voyages.

## 2 HISTOIRE GENERALE

Foster. 1585.

l'esprit des Anglois les premieres étincelles de ce feu qu'ils ont fait éclater dans la suite avec tant de gloire, & qui fubsiste encore aux Indes Orientales; il se passa que que tems avant que leurs entreprises pussent aller aussi soin que leurs vûes: & les Côtes de Guinée furent encore le seul objet qui les arrêta pendant plusieurs années. Avec l'intérêt du commerce ils avoient à satisfaire les ressentimens d'une juste vengeance pour tant de pertes & d'outrages, que les Portugais leur faisoient essuyer. L'Amiral Fenner avoit représenté sous les plus vives couleurs la trahifon du Cap Verd, & les autres insultes qu'il avoit reçues dans un voyage, où, loin de violer les droits du Portugal, il n'avoit cherché qu'à se lier avec les sujets de cette Couronne par des offres de service & d'amitié. En effet, il est difficile de concevoir comment la paix qui subsistoit entre les deux Nations, n'empêchoit point que les Portugais ne traitassent d'ennemis tous les Vaisseaux d'Angleterre qui s'aprochoient de leurs Etablissemens; comme si la donation du Saint Siége, qu'ils faisoient valoir sans cesse, eût rendu leurs possessions si sacrées, qu'on ne pût y jetter les yeux fans profanation. Les Vaisseaux

## DES VOYAGES, LIV. II.

de France & d'Angleterre étoient obligés par cette raison de partir armés, non pour attaquer ( car il ne paroît pas gu'ils en cherchassent jamais l'occasion) mais pour se défendre; parce qu'au mépris des promesses & des sermens, les Portugais ne les voyoient jamais paroître sans employer la force ou la trahison pour les détruire. Bien-tôt les Espagnols entrerent dans les mêmes principes pour l'Amérique; & dans le tems dont je parle, ces deux fieres Nations sembloient s'être proposé de ruiner en Europe même tout ce qui pouvoit leur causer quelque inquiétude pour leur nouvel empire dans les deux Indes.

Le Primrose, Vaisseau Anglois de Départ de cent cinquante tonneaux, alla jetter Foster. Il rel'ancre dans la Baye de Bilbao, le 25 bao. de Mai 1585. L'Angleterre & l'Espagne étoient alors dans une paix profonde. Deux jours après, il vint du Port une Pinace Espagnole, sur laquelle étoit le Corregidor de la Ville, avec cinq ou fix personnes, qui se donnerent pour des Marchands du Pays. Ils avoient en effet quelques marchandises, & leurs discours furent conformes à la bonne intelligence qui régnoit entre les deux Nations. Le Capitaine Anglois, nommé Foster, les reçut & les

FOSTER. 1585.

FOSTER.

1.585.

traita civilement. Pendant qu'on les caressoit à bord, trois d'entre eux seignirent quelques raisons pour retourner à la Ville; mais les autres conti-

par les Espa-

nuerent de se réjouir, sans donner le moindre sujet de désiance aux Anglois. Il est trom- Quelques momens après, il parut une pé & attaqué grande Barque, chargée de soixantedix personnes, qu'on sit encore passer pour des Marchands. Elle sut suivie, au même instant, d'une Chaloupe, sur laquelle il y en avoit vingt-quatre. Foster, allarmé de cette multitude, pria le Corregidor de ne pas faire approcher tant de monde à la fois. Mais, sans faire attention à sa priere, les Espagnols monterent à bord avec leurs épées & d'autres armes; & pour ne laisser aucun doute de leurs intentions, ils firent sonner une trompette, qui étoit la marque de leur triomphe. Aussi-tôt ils prirent possession de toutes les marchandises du Vaisseau. Le Corregidor, accompagné d'un Officier qui portoit une baguette blanche à la main, fit approcher Foster, & lui dit: « Rendez-» vous, car vous êtes le prisonnier du "Roi ». Plusieurs Espagnols lui présenterent la pointe du poignard, avec menace de le tuer, si ses gens faisoient la moindre défense.

Le Capitaine consterné parut accepter fon malheur avec foumission. Mais la confiance que les Espagnols avoient à leur nombre, & l'ardeur avec laquelle prifonnier. ils commencerent à transporter les marchandifes dans leurs Chaloupes, lui donna le tems de se reconnoître. Il fit entendre à ses gens, dans leur Langue, que s'ils étoient disposés à le soutenir, il périroit pour les délivrer de cette tyrannie. Le Vaisseau étoit bien armé. Ils fe rendirent, sans affectation, sous les ment en hécoutilles, où ils concerterent en peu berté. de mots leur entreprise. Elle fut conduite avec tant de sagesse & de bonheur, que prenant le tems où la plûpart des Espagnols étoient sortis du Vaisseau, chargés du butin qu'ils transportoient, ils tuerent une partie de ceux qui se trouvoient à bord, & sirent le Corregidor même prisonnier. Ceux qui étoient passés sur les Chaloupes, n'oserent tenter l'attaque d'un Vais- Espagnol, & feau, dont l'artillerie fut tout d'un coup quitte le Pays. prête à les foudroyer. Ils n'eurent rien de si pressant que de regagner la Ville; & Foster, assez content de s'être remis en liberté, leur abandonna les marchandifes qu'ils emportoient. Ayant mis aussitôt à la voile, ils exigerent du Corregidor l'ayeu d'une si noire trahison. Il

FOSTER. 1585.

Il prend le Corregidor

FOSTER.

1585.

Raifon qui avoit anné contre lui le Espagnols.

en apporta deux causes, qui ne servirent point à le justifier dans l'esprit des Anglois. L'une étoit la persuasion présente que leur Vaisseau étoit en course pour les Indes, & l'envie d'interrompre un voyage qui excitoit la jalousie des Espagnols. L'autre, qui parut encore plus étrange, étoit un ordre de la Cour de Madrid aux Gouverneurs de tous les Ports, portant d'arrêter tous les Vaisseaux de Hollande, de Zelande, d'Allemagne, d'Angleterre, & de toutes les Provinces révoltées contre l'Espagne, pour faire fervir leurs armes & leurs munitions à l'équipement d'une grande Flotte qu'on préparoit à Lisbonne. En vain Foster voulut-il sçavoir à quel titre l'Espagne osoit compter l'Angleterre entre les Provinces qu'elle traitoit de rébelles.

WHIDD: N.

L'année suivante, le Capitaine Whiddon partit de Plymouth, avec deux Vaisseaux qui appartenoient au célebre Chevalier Walter Raleigh. Il ne paroît point que ce voyage eût d'autre but que de chercher fortune par la navigation, ou de tirer quelque vengeance des Espagnols & des Portugais. Whiddon, apres avoir croisé pendant quelque tems sur les Côtes d'Espagne,

Prise d' ne fit voile vers les Açores. Il se faisit,

dans cette course, d'une petite Barque WHIDDON. chargée de provisions fort communes, mais qui avoit à bord le Gouverneur Portugais de l'Isle de Saint-Michel, & quelques autres personnes de distinction.

De-là, il se rendit à l'Isle Graciosa. une des Terceres, où il découvrit un Vaisseau qu'il reconnut pour Espagnol. Les Anglois, pour affurer le fuccès de leur attaque, arborerent d'abord un pavillon blanc. Cet artifice les fit prendre pour deux Bâtimens dispersés de la Flotte d'Espagne, qui attendoit dans cette Mer quelques Vaisseaux de guerre Anglois dont elle vouloit faire fa proie. Mais lorsqu'ils furent à la portée du canon, ils firent succéder la Croix de Saint-George à cette fausse Enseigne. L'Espagnol ne chercha son salut que dans la fuite. Cependant, comme il étoit affoibli par une longue naviga- Vaisseau Eition, & qu'il desespéra bientôt d'échapper aux Anglois, qui étoient tous deux Sarmiento. excellens voiliers, il prit le parti de jetter dans la Mer toute son artillerie, avec quantité de Lettres & de Plans géographiques qu'il apportoit du Détroit de Magellan; après quoi, il se laissa prendre sans résistance. Il avoit à bord Dom Pedro de Sarmiento, Gou-

A iiii

WHIDDON. 1586.

verneur Espagnol des Détroits de Magellan, qui fut conduit ensuite à Lon-

dres, & présenté à la Reine.

Prife de quatre autres Vaisseaux.

A la hauteur des mêmes Isles, Whiddon prit en peu de jours quatre autres Vaisseaux, Espagnols ou Portugais, les uns revenant de la pêche du Cap Blanco; les autres charges de différentes marchandises. Il en poursuivit un jusqu'à l'Isse Graciosa, & si proche de la Côte, qu'il fut plus incommodé par les pierres que les Habitans jetterent fur lui du haut des rochers, que par les armes de l'ennemi qu'il avoit à combattre. Il le força néanmoins dans cette retraite, avec le seul desagrément de n'y pas trouver un butin qui répondît à ses espérances. Mais les mâts en étoient si bons, que Whiddon en prit deux pour remplacer les siens. Ensuite. y faisant passer ses prisonniers Espagnols & Portugais, à l'exception de Pedro Sarmiento, & de trois autres personnes de distinction, il abandonna ce Bâtiment, fort proche de l'Isle, avec des provisions pour dix jours.

Butin des Anglois.

Quoique les dépouilles de tant de Vaisseaux ne consistassent qu'en sucre, en cire, en pelleteries, en quelques dents d'éléphans, en riz, & d'autres marchandifes qui ne passoient pas pour les

1586.

plus précieuses dans un tems où l'or étoit WHIDDON. le principal objet des voyages, Whiddon crut sa premiere course assez heureuse pour en aller rendre compte à ceux qui l'avoient employé. Il tourna fes voiles vers l'Angleterre; mais fans renoncer aux entreprises qu'il pourroit tenter dans son retour. Il étoit à quarante & un degrés de latitude, lorsqu'il découvrit un Vaisseau, ensuite dix, suivis de plusieurs autres, jusqu'au nombre de vingt-quatre. Il en reconnut deux pour des Caraques, l'une de mille, l'autre de douze cens tonneaux. Dix étoient des Gallions, & le reste des Caravelles, ou d'autres petits Bâtimens, tous chargés d'épices, de sucre, & d'autres richesses. Cette vûe enflam- Leur témé-ma le courage, ou plutôt l'avidité de rencontre. Whiddon, jusqu'à lui faire oublier l'extrême inégalité du nombre. On auroit peine à croire l'excès de sa hardiesse. s'il n'avoit pris soin de la faire attester dans fa Relation, par les principales personnes de sa Flotte, dont les noms se conservent encore, signés de leur propre main.

Il commença par se défaire de toutes fes prises, en les envoyant directement en Angleterre sous la conduite d'une partie de ses gens. Il ne conserva que

Av

WHIDDON.

1586.

Eile feur réuffit mal.

foixante-fix hommes fur ses deux bords: & se reposant sur leur courage autant que sur l'excellence de ses voiles, il résolut d'attaquer la Flotte Espagnole, finon dans l'espérance de la battre, du moins dans celle de lui enlever ou de lui couler à fond quelque Bâtiment. S'il ne tira pas beaucoup de fruit d'une entreprise si desespérée, il eut du moins la gloire d'embarrasser pendant vingtdeux heures une armée nombreuse qui ne se désendit que par sa pesanteur & son immobilité. Mais, de quelque côté qu'il la prit, il trouva toujours en face les deux Caraques, derriere lesquelles tous les autres Vaisseaux ne faisoient que se ranger à chaque mouvement qu'ils lui voyoient faire, & qui les couvroient de leur énorme masse; de sorte qu'ayant besoin lui-même d'une adresse extrême pour ne pas tomber fous le canon de ces deux especes de Citadelles, le sien, dans ce perpetuel mouvement, ne put tirer que des coups perdus, qui épuiserent sa poudre sans cau-ser beaucoup de mal à l'ennemi. Enfin, les munitions lui manquant tout-à-fait, il abandonna un dessein qu'il traite lui-même de folie ou de témérité. Il ne whiddon en pensa plus qu'à rejoindre ses prises; mais elles arriverent fix heures avant

Angleterre.

Iui au Port de Plymouth, où elles fer- WHIDDON. virent à lui faire préparer une réception qui eut l'apparence d'un triomphe. Tous les Habitans vinrent au-devant de lui jusqu'au rivage. Il sut salué par toute l'artillerie de la Ville & du Château, sans qu'il pût répondre à cet honneur, parce qu'il manquoit de poudre; mais ce glorieux filence fervit à redoubler les applaudissemens.

1586.

DRAKE. 1587.

On ne douta point que l'Espagne ne se ressentit vivement d'une injure si éclatante; d'autant plus qu'il y avoit alors d'autres sujets de mécontentement entre les deux Couronnes. Aussi la Reine Elisabeth fut-elle bientôt informée que la Cour de Madrid faitoit équiper une puissante Flotte, dans le dessein d'attaquer immédiatement l'Angleterre. Elle ne perdit pas un moment pour raffembler toutes ses forces. Le Chevalier François Drake, dont le courage & l'habileté s'étoient déja fait connoître avec éclat, fut nommé pour commander une Flotte de trente Vaisseaux, qui furent équipés à Plymouth. On en nomme trente Vaifquatre, d'une grandeur & d'une force seaux, équiextraordinaire : la Bonne Avanture, mouth. que Drake devoit monter lui-même; le Lyon, commandé par William Borough; le Dreadnought, par Thomas

DRAKE. 1587.

Venner, & le Rainbow, par Henry Bellingham. Les autres, quoique moins considérables, étoient en état de servir dans toutes fortes d'expéditions.

Cette Flotte ayant quitté Plymouth au mois d'Avril, pour s'avancer vers les Côtes d'Espagne, rencontra le 16, au quarantiéme degré de latitude, deux Vaisseaux de Midelbourg, qui revenoient de Cadiz. Drake apprit d'eux, qu'à Cadiz, & dans les lieux voisins, on avoit ramassé une prodigieuse quantité de munitions de guerre, qu'on se disposoit à transporter au Port de Lisbonne. Il hâta fi vivement sa naviga-Elle entre dans le Poit tion, que dès le 19 il entra dans le Port de Cadix. Six Galeres, qui entreprirent de lui disputer l'entrée, furent bientôt forcées de se retirer sous le canon du Château. Il se trouvoit, dans le même. azile, environ foixante Bâtimens, destinés à transporter les munitions. Drake, fans examiner s'ils étoient Espagnols, attaqua si furieusement celui qui fe trouva le premier à la portée de son artillerie, qu'il le fit couler à fond dans un espace très-court. C'étoit un Vaisseau Raguzien, de mille tonneaux, monté de quarante pieces de canon & richement chargé. Il se présen a quatre autres Galeres, deux venues de

nonne.

de Cadix.

Port Sainte-Marie, & deux de Port Real, qui canonnerent brusquement les Anglois; mais ayant reçu plus de mal qu'elles n'en causerent, elles furent aussi-tôt forcées de prendre le large. Vingt Bâtimens François, qui étoient dans le Port, se retirerent à Port Real. fans que la Flotte Angloise entreprît de s'opposer à leur passage.

DRAKE.

1587.

Avant la fin du jour, Drake avoit Dommage déja pris, ou brûlé, ou coulé à fond, que Drake trente Bâtimens Espagnols. Quoique la pagnols. plûpart ne fussent que des Vaisseaux de transport, il y en avoit un neuf, d'une grandeur singuliere, qui appartenoit au Marquis de Santa-Cruz, alors Grand-Amiral d'Espagne; & cinq autres de: fept ou huit cens tonneaux, qu'on chargeoit actuellement de munitions pour Lisbonne. Quatre furent brûlés, & le cinquiéme, qui ne portoit que des clous, des barres de fer, des grilles, des fers à cheval, & d'antres instrumens du même métal, pour le fervice des Indes Occidentales, tomba entre les mains des Anglois. Ils prirent aussi un Bâtiment de deux cens cinquante tonncaux, chargé de vins pour la bouche du Roi, qu'ils brûlerent après avoir transporté le vin sur leurs propres bords; & trois Flibots, de trois cens tonneaux, char-

## 14 HISTOIRE GENERALE

DRAKE.

1587.

La Flotte Angloi'e fouffre beaucoup.

gés de biscuit & d'autres provisions qu'ils brûlerent encore, après s'être accommodés d'une partie de leur dépouille; enfin continuant de prendre ou de brûler jusqu'au lendemain, ils détruissrent à l'Espagne le port d'environ dix mille tonneaux. Ce n'est pas que leur Flotte n'eût rien à souffrir pendant cette exécution. Elle fut exposée continuellement au canon des Galeres. des Forts, du rivage, & au seu de quantité d'autres batteries que les Espagnols renouvelloient à chaque moment dans tous les lieux d'où elles pouvoient produire plus d'effet. D'ailleurs, aussi-tôt qu'ils perdoient l'espérance de pouvoir défendre plus long-tems un Vaisseau, ils y mettoient eux-mêmes le feu, & le précipitoient vers la Flotte Angloise, qui avoit quelquesois beaucoup de peine à s'en désendre. L'embarras fut encore plus grand à l'heure du reflux, lorsque la Mer, venant à se retirer, poussa d'elle-même, au milieu de la Flotte, plusieurs de ces Bâtimens embrasés. Drake, assez satisfait d'une victoire dont les difficultés commençoient à rebuter ses gens, prit enfin le parti de se retirer. Mais le ravage qu'il avoit fait dans le Port dut être Le Marquis bien terrible, puisque le Marquis de Santa-Cruz, étant mort quelques mois DRAKE. après, on attribua sa maladie & sa mort au chagrin qu'il avoit conçû de cette difgrace.

Cruz meurt

Les Anglois sortirent du Port, char- de chagrin. gés pour plusieurs mois de provisions qui leur avoient peu coûté; car ils n'avoient pas perdu 50 homme dans un si long combat. Mais en se retirant. ils furent suivis par les deux Galeres Espagnoles qui leur causerent quelque desordre par le feu redoublé de leur artillerie. L'Auteur de cette Relation, qui Les Galeres étoit sur la Flotte, prétend avoir re-lorsqu'elles ne connu par expérience, que les Galeres sont point avec d'autres ne sont redoutables dans un combat, vaisseaux. que lorsqu'elles servent à désendre d'autres Bâtimens; & qu'étant seules, quatre Vaisseaux de guerre en battroient vingt affez facilement. Auffi celles d'Efpagne n'eurent-elles point la hardiesse de s'approcher de la Flotte; & la voyant prête à faire face, elles regagnerent le Port à force de rames. Drake, après avoir dépêché un de ses Capitaines en Angleterre, pour y porter la premiere nouvelle de son expédition, tourna ses voiles vers le Cap Sagro. Dans ce paffage il prit encore un grand nombre de Barques, de Caravelles, & d'autres petits Bâtimens chargés pour l'Armada

DAAKE. 1587. de Lisbonne. Il les brûloit à mesure qu'ils tomboient entre ses mains, mais en prenant soin de faire conduire les hommes sur la Côte. Il détruisit de même tous les Vaisseaux pêcheurs qui se

Exploits de trouverent à sa rencontre. Ensin, étant Drake au Cap arrivé au Cap Sagro, il y prit terre; & sagro.

pour se rendre le pillage plus libre, il s'empara du Château & de plusieurs

Forts.

Il se rendit de-là devant le Port de Lisbonne, où il jetta l'ancre près de Cafcais. Le Marquis de Santa-Cruz y étoit avec ses Galeres; mais ne se trouvant point assez fort pour oser paroître, il se laissa enlever à ses yeux quantité de

Marquis de Santa-Cruz.

Proposition Barques & de Caravelles. Le Général qu'il fait au Anglois lui sit dire qu'il étoit venu pour mesurer ses forces avec lui. Sa réponse fut, qu'il étoit lié par les ordres du Roi fon maître; mais qu'il se présenteroit d'autres occasions dont il prositeroit volontiers. Comme on ne pouvoit entreprendre de le forcer dans le Tage, Drake, pour ne pas s'amuser inutilement sur cette Côte, prit vers les Isles Il prend une Açores. Sa bonne fortune lui fit rencontrer, à vingt ou trente lienes de Saint-

Caraque Portugane.

Michel, une Caraque Portugaise nom-mée le Saint-Philippe, qui revenoit des Indes Orientales. Il s'en faisit presque

fans résistance; & mettant l'Equipage dans quelques petits Bâtimens dont il trouva l'occasion de s'emparer, il le renvoya fort civilement à Lisbonne avec une juste quantité de provisions. La prise de cette Caraque parut d'un mauvais augure en Portugal; par ce que c'étoit la premiere à laquelle cette disgrace fût arrivée au retour des Indes, & qu'elle portoit d'ailleurs le nom du Roi. Drake y trouvant assez de ri-chesses pour récompenser les services de ses gens, prit la résolution de retour- Il revient ner en Angleterre, où il arriva heu-en Angleterre reusement avant la fin de l'Eté. On y que. vit avec admiration la Caraque Portugaife; & ce spectacle produisit deux effets d'un égal avantage pour la Nation: l'un, de faire connoître que cette forte de Bâtimens n'étoit pas aussi redoutable qu'on se l'étoit imaginé sur leur réputation; & l'autre, d'augmenter l'ardeur du commerce, en faisant ouvrir plus que jamais les yeux fur les richesses que les Portugais tiroient des Indes Orientales.

DRAKE. 1587.



## CHAPITRE XI.

Voyage à Benin en 1588.

BIRD &NEW-TON.

1588.

N n'approchoit que par degrés du terme de tant d'espérances; & l'opinion qu'on s'étoit formée de la puissance des Portugais dans des Régions qui leur fournissoient de si riches trésors, arrêtoit encore les entreprises des Marchands d'Angleterre. Cependant il s'en trouva deux qui résolurent de pousser du moins leur navigation audelà des bornes que la plûpart des Anglois sembloient s'être imposées. Windham étoit le seul qui eût pénétré jusqu'à Benin. Deux Marchands de Londres entreprirent le même voyage après le retour de Drake, avec un seul Vaisfeau, le Richard d'Arundell & une Pinace. Leurs noms étoient Bird & Newton.

Départ de deux Vaiffeaux Angloifous Bird & Newton.

Le vent leur fut si contraire, qu'étent partis de Ratcliff le 12 d'Octobre 1587, ils n'arriverent que le 2 de Janvier à la vûe des Côtes de Rio del Oro. Ils se trouverent par leurs observations à vingt-deux degrés quarante-sept minutes de latitude. Le 19, ils étoient à la hauteur de la riviere de Sestos, &

le jour suivant à quatre lieues en mer BIRD &NEWdu Cap dos Baixos. Dans le cours de l'après-midi, il leur vint une Almadie conduite par quelques Négres qui les presserent par leurs signes de s'approcher du rivage; mais la défiance qu'ils avoient de leurs forces, à si peu de distance des Etablissemens Portugais, leur fit prendre le parti de continuer leur navigation. Ils comprirent que le lieu où ils étoient appellés, se nommoit Tabano. Le 21, ayant jetté l'ancre à la vûe d'une colline fort verte, qui leur donnoit l'espérance de trouver de l'eau fraîche aux environs, ils virent arriver au même lieu un Vaisseau François, dont ils tirerent des éclaircissemens sur cette Côte. Il y avoit à peu de distance du rivage une Ville nommée Ratire, & quelques lieues audesfous une autre Ville qui se nommoit Crua. Les Habitans de ces deux lieux Crua. recevoient volontiers tout ce qui n'appartenoit point au Portugal, & mieux encore ceux qui se faisoient connoître pour ennemis de cette Couronne. Le Capitaine François avoit reçu des Habitans toutes sortes de faveurs à ces deux titres, & pressa les Anglois d'en faire aussi l'expérience. Mais il pouvoit arriver que les Portugais y vinssent

1588.

Tabano,

Ratire.

### 20 HISTOIRE GENERALE

1588.

BIRD & NEW- d'autant plus naturellement, qu'ils n'étoient point accoutumés à laisser long-

tems tranquille une Nation dont ils n'é-toient point aimés. Bird & Newton avancerent le 25 de Janvier à la hau-

La Flotte

teur de la Baye, qui est à l'Ouest du Cap Tres Puntas. Les Courans étoient jette l'ancre près du Cap Est-Nord-Est; & la Pinace ayant peine de Tres Pun- à les surmonter, on sut obligé de l'attas.

tendre à l'ancre dans le même lieu. Elle parut le 30; & les Courans se trouverent changés à l'Est vis-à-vis le milieu du Cap. Le lendemain, on découvrit une terre haute qui s'avançoit en ron-deur, & qu'on prit pour la partie Orientale du Cap. Elle s'ouvre par une grande Baye, dans laquelle on apperçoit une Isle:

Elle arrive à Mina.

Anglois.

Ce fut le 2 de Février, qu'ils virent fort distinctement le Château de Mina. Frayeur des Ils ne s'en croyoient point si proches, & cette vûe leur inspira quelque frayeur. Elle redoubla, vers midi, lorsque voyant approcher une Barque, avec un Portugais & quelques Négres, ils ne purent douter qu'on ne les eût apperçus. Cependant ils offrirent au Portugais de le recevoir à bord; mais les remerciant de leur offre, il ne fit que les observer, sans faire même de réponse à la plûpart de leurs questions. Ils

découvrirent, sur le rocher qui est au- BIRD &NIWdessus du Château, deux maisons de Garde, qui paroissent fort blanches. Enfin, dans l'impatience d'être observés si curieusement, ils prirent toutd'un-coup le large à l'Est-Nord-Est, après avoir déliberé s'ils ne se faisiroient point du Portugais, qui continuoit de les suivre. Le lendemain, s'étant rapprochés de la terre, ils se trouverent à vingt lieues au Sud-Est de Mina, & fort près, suivant leurs calculs, de Monte Rotundo, qu'ils passerent en effet le mê- tundo. me jour. Ils rencontrerent, le 6, une Caravelle Portugaise, qui leur donna moins de crainte qu'elle n'en parut recevoir. Mais, de part & d'autre, on étoit fort éloigné de se nuire, lorsqu'on faisoit toutes sortes d'efforts pour s'éviter. La navigation fut aisée jusqu'au 10, au long d'une Côte qui ne présente que de grandes Forêts, & quelquefois si épaisses qu'il paroît impossible d'y pénétrer. Le jour suivant, ils trouverent l'eau si basse, & tant de bancs de sable, qui n'étoient pas marqués sur la Carte de Windham, que la défiance leur fit prendre le large; mais, en s'éloignant de la Côte, ils découvrirent l'embouchure de la Riviere de Jaya, où ils allerent jetter l'ancre sur cinq brasses de Jaya. fond.

15884

Monte Ro-

Riviere de

#### HISTOIRE GENERALE

BIRD &NEW-" 1, V.

1588.

des Pays.

Ils laisserent passer la nuit, pour ne rien donner au hazard, dans un Pays qui étoit peu connu des Anglois. Le jour suivant, ils envoyerent quelques Marchands dans la Pinace. On apper-cut des Négres, mais si peu disposés au commerce, qu'il sui impossible de les Description faire approcher volontairement. La Riviere, qui est fort large, n'a pas plus de quatre brasses de prosondeur du côté de l'Ouest; & sa rive, du même côté,

est beaucoup plus basse que l'autre. Le 13, on remit à la voile, en portant au Sud-Sud-Est. Le rivage, dont rien ne portoit à s'éloigner, est couvert de sorêts, aussi unies que si l'on s'étoit efforcé de raser le sommet des arbres à la même hauteur. On fit dix-huit lieues au long de cette Côte; &, vers le foir, on jetta l'ancre sur trois brasses & demie, à l'entrée d'une Riviere qui est celle de Benin.

Riviere de Benin.

Les Anglois n'avoient pour guide qu'une copie imparfaite du Journal de Windham; &, si l'on en juge par celui que j'ai donné sous son nom, l'original

même ne leur auroit point apporté beaucoup plus de lumieres. Telle a touNégligence jours été la négligence ou la grossieredes Anglois dans leurs. té des Négocians Anglois, que ne s'atroyages. tachant presque jamais qu'à la descrip-

tion des vents & des brasses de profon-BIRD &NEWdeur, ils s'embarrassent peu de faire entrer dans leurs Journaux ce qui appartient au lieu même de leur commerce : comme si les soins de leur esprit ne regardoient que la navigation, & qu'après s'être rendus au terme, ils n'eusfent plus qu'à s'occuper sordidement de l'intérêt. Ici la Relation du voyage de Benin ne contient plus que le détail des marchandites dont le Vaisseau Anglois fut chargé. Mais Hackluyt nous a conservé une Lettre Originale d'Antoine Ingram, principal Facteur du Vaisseau, qui renserme quelques circonstances curieuses de leur séjour à Benin.

1588.

La Riviere, quoiqu'assez large, n'a- Remarques voit point assez d'eau pour le Richard Benin. d'Arundel, qui étoit un Bâtiment de trois cens tonneaux. Il demeura à l'embouchure, tandis que la Pinace & la Chaloupe, chargés des principales marchandises, entrerent dans le Canal. Elles remonterent jusqu'à Goto, Ville située sur le rivage; & la derniere où l'on peut arriver par eau. Ce voyage prit cinq jours, sans que l'Auteur nous apprenne si les deux Bâtimens furent arrêtés par quelque obstacle, ou si l'éloignement est en effet de cinq jour-

TON. 1588.

BIRD & NEW- nées. Benin étant plus loin dans les terres, Ingram fit partir quelques Négres pour annoncer au Roi son arrivée, & les motifs de son voyage. Ils revinrent le jour suivant, avec un Seigneur Négre que ce Prince envoyoit pour le conduire à sa Cour, & deux cens Négres pour transporter les marchandises.

> Elles furent livrées aux Facteurs du Roi, avec autant de confiance que les Marchands de l'Europe en auroient mutuellement dans leur commerce. Ingram

La Ville de Benin eft très-grande.

se rendit le 25 à Benin, dont il admira la grandeur. Il y sut reçu avec beaucoup de civilité. Le 26, s'étant présenté à la Cour, pour obtenir l'Audience du Roi, il fut renvoyé au jour suivant, parce qu'on étoit occupé d'une Fête folemnelle. Cependant il parla au Veidore, c'est-à-dire, au principal Officier qui est chargé des affaires du commerce, & qui lui promit autant de poivre & de dents d'éléphans qu'il en pouvoit desirer.

Audience du Roi, & conditions du commerce.

Les Anglois furent admis deux jours après à l'Audience du Roi. Ce Prince leur fit un accueil gracieux, & confirma les promesses de son Ministre. Le jour suivant, on leur sit voir du poivre verd, & du poivre sec, mais si mal nettoyé, qu'Ingram demanda, pour premiere

## DES VOYAGES, LIV. II. 25

premiere condition, qu'il fût présenté BIRD &NEW+ en meilleur ordre. On lui répondit que le tems ne le permettoit pas pour cette année, mais que les Anglois seroient plus fatisfaits l'année suivante; & pour excuser la négligence des Négres, le Veidore ajouta que depuis le régne présent il n'étoit pas venu de Chrétiens à Benin pour le commerce du poivre. On en fit livrer, dès le premier jour, douze boisseaux; & l'on continua d'en fournir une certaine quantité les jours suivans; de sorte que le 9 de Mars Ingram avoit déja reçu soixante-quatre bois-seaux de poivre & vingt-huit dents d'éléphans.

Les marchandises que les Anglois Marchandiavoient portées étoient des étosses de glois, & ce laine, de la toile, des ouvrages de ser qu'ils reçoide différentes fortes, des bracelets de change. cuivre, des grains de verre & de corail &c. Outre le poivre & l'yvoire, ils prirent en échange de l'huile de palmier & des étoffes d'un tissu de coton & d'écorce de palmier. Ils ne virent dans le Pays ni or ni argent. La monnoie est une espece de petit coquillage, plus ou du Pays de moins précieux, suivant certaines qualités que les Négres y distinguent. Le coton étoit en abondance aux environs de Benin. Le pain est composé de la Tome III.

1588.

Propriétés

BIRD &NEW. poudre d'une racine, nommée Inamia; 1588.

qui est de la grosseur du bras, & d'un goût si agréable, que lorsqu'elle est paitrie avec soin, l'Auteur la trouve préférable au pain de l'Europe. Les palmiers font en si grand nombre, que l'espece de vin qu'on en tire est à fort bon marché. L'occupation de la plûpart des Habitans est à faire des nattes, des paniers, des cuillieres & d'autres instrumens d'ivoire, qui sont travaillés fort curieusement. Ils ont des oranges & quantité d'autres fruits, du miel en abondance, des bestiaux, & toutes fortes de poisson.

Leur caractere est doux & sociable. Ils font nuds, hommes & femmes, jusqu'au tems du mariage; mais ils se couvrent ensuite, depuis la ceinture, jusqu'aux genoux. Leur santé se défend contre l'intempérie des faisons dans un climat si chaud. Le tonnerre & les éclairs y sont si fréquens & si terribles. que pendant les premiers jours, il n'y avoit point d'Anglois qui n'eût le sang glacé par la crainte. Mais les effets n'en Bonté sin-font pas dangereux. L'eau est si bonne

guliere de son à Benin, & l'habileté des Négres si singuliere à la conserver, que le Vaisseau s'en étant fourni pour sa route, avec les précautions ordinaires aux Habitans, elle se trouvoit encore pure & BIRD &NEWfraîche après six mois de navigation. TON.

1588. de maladies.

Cependant, soit la qualité de l'air, ou celle des alimens, un grand nombre d'Anglois furent attaqués d'une fiévre sont ataqués maligne qui en fit périr plusieurs en peu de jours. Îngram atteint du même mal, fut renvoyé à Goto par le Capitaine du Vaisseau, qui l'étoit venu joindre à Benin. Il y trouva tous les gens de la Pinace dans un si triste état, qu'à peine eurent-ils la force de conduire jusqu'au Vaisseau les marchandises qu'il avoit fait apporter. Il perdit cinq ou fix Matelots en descendant la riviere; & se trouvant lui-même trop affoibli pour retourner à Benin, il y envoya le Chirurgien du Vaisseau, dans l'opinion que ses secours y seroient nécessaires. En effet, non-seulement la plûpart des Anglois y étoient accablés de langueur; mais dans un intervalle si court. le Capitaine étoit mort. Les malades & ceux qui avoient résisté à la maladie, n'eurent plus d'empressement que pour regagner le Vaisseau. Envain le Veidore leur fit espérer quelque soulagement dans la saison qui s'approchoit; ils par-tirent, avec la résolution de mettre immédiatement à la voile. Leur nombre Extrémité à la quelle ils se trouva si diminué, que ne pouvant sont réduits,

TON.

BIRD &NEW- suffire pour la conduite des deux Bâtimens, ils prirent le parti d'abandonner la Pinace.

1588.

Ils se remirent en mer, le 13 d'Avril. Leur retour n'eut rien de plus fâcheux que la foiblesse qu'ils avoient emportée. & dont ils ne purent se délivrer pendant six mois de navigation. Ils arriverent le 25 de Juillet aux Isles Açores, où leurs maladies se renouvellerent. Ceux que la mort épargna, eurent le bonheur de rencontrer au-delà du Cap Verd, un Vaisseau Anglois qui les secourut, en leur donnant quelques hommes frais de son bord. Cette rencontre fut une faveur du Ciel pour des gens qui n'avoient plus la force de remuer le Leur trifte moindre cordage. Ils étoient si foibles état en arri- en arrivant à Plymouth le 8 de Septembre, qu'ayant eu besoin de trois semaines de repos, ils n'arriverent à Londres que le 2 d'Octobre.

var.t à Londies.

> Table des latitudes observées dans ce voyage.

Rio del Oro 24 47 Cap Verd . 14

Un second voyage des mêmes Capitaines ne contenant que des noms plu-fieurs fois repetés, & les événemens les plus communs de la Mer, il suffira

deg.

# DES VOYAGES, LIV. II. 29

de lui donner, par cette remarque, le BIRD &NEWrang qu'il doit occuper dans l'ordre des 1588. années.

#### CHAPITRE XII.

Voyage du Comte Georges de Cumberland aux Isles Agores en 1589.

NE entreprise dont l'Historien (a) n'explique ni le but ni les motifs, pourroit recevoir tout autre nom que celui qu'elle porte ici dans le titre. Ce fut le hazard seul qui conduisit le Comte de Cumberland aux Isles Açores, & le fait entrel'ennui de l'oisiveté qui lui fit quitter l'Angleterre. Il avoit équipé à ses propres frais une Flotte de quatre voiles. avec lesquels il résolut de signaler son nom. Quantité de jeunes gens, excités par la fingularité de son dessein, s'offrirent volontairement à le suivre. Il se vit ainsi à la tête de quatre cens hommes, dont la plûpart étoient moins conduits par l'intérêt que par l'honneur. Il en prit le plus grand nombre sur son propre Vaisseau, qu'il nomma la Victoi-

(a) Cette Rel. tion est d'un homme célebre par une invention qui regarde les cartes, & qui porte en Angleterre le nom de Mer-

cator's projection. Il fe nommoit Wright, habile Mathématicien. Il a composé un Livre sous le titre de Vulgar Errors.

CUMBER-LAND.

1589.

Remarque fur ce vovage, & motif qui

### 30 HISTOIRE GENERALE

CUMBER-

1589.

re. Les trois autres n'en approchoient pas pour la grandeur & la force. C'étoient deux petits Bâtimens, nommés le Mog & la Marguerite, avec une Caravelle commandée par le Capitaine Pignon.

Premier exploit de Mylord Cumberland.

Cette troupe d'Avanturiers étant partie de Plymouth le 18 de Juin 1589, rencontra, deux jours après, trois Bâtimens François qui revenoient de Terre Neuve. Ils s'en faisirent, sans approfondir les droits. Deux furent envoyés en Angleterre avec la charge des trois; & le troisième eut la liberté de retourner en France pour y conduire tous les gens des trois équipages.

A la hauteur de 39 degrés, ils firent une rencontre plus importante, mais qui ne donna guères plus d'exercice à leur courage. Onze Vaisseaux Marchands, qui s'étoient rassemblés pour doubler les Caps d'Espagne, se présenterent au Chevalier Monson, Capitaine du Mog; &, loin de paroître disposés à se rendre, sur quelques volées de canon dont il les salua, ils s'apprêtoient à lui disputer la victoire; lorsque la vûe des trois Anglois dont il étoit suivi, leur sit prendre le parti de baisser leur pavillon. Les Commandans se rendirent à bord de la Victoire, & montrerent leurs

passe-ports, des Villes de Hambourg. de Lubeck, de Breme &c. On leur promit de ne pas punir avec trop de rigueur, l'intention qu'ils avoient eue de se défendre : mais en faisant la visite de leurs Vaisseaux, on s'accommoda de Il pille une tout ce qui pouvoit être utile à la Flot-chande, te Angloise; & sous le prétexte de quelques adresses à divers Juiss de Lisbonne, on se saisit de certains sacs de poivre & de canelle, qui furent partagés entre les quatre Vaisseaux Anglois. Juste ou non, cette confiscation n'étoit pas si méprisable que l'Historien la représente; puisqu'avant la fin de son récit, il la fait monter à 4500 livres sterling. Les Bâtimens furent remis en liberté; mais ce ne fut qu'après avoir offert aux Matelots Allemans de recevoir ceux qui voudroient passer sur la Flotte Angloise. Il y en eut sept, qui accepterent cette offre.

En s'abandonnant au cours du vent, Il arrive aux dont ces Avanturiers se reposoient sur Açoles. la fortune, ils se trouverent le premier d'Aoust à la vûe de l'Isle Saint-Michel, la plus orientale des Açores. Ils s'en approcherent pendant le jour; & prenant le pavillon Espagnol, ils observerent d'affez prés le Port & la Ville pour y découvrir à l'ancre trois Vaisseaux &

Biiii

CUMBER -LAND. 1589.

#### HISTOIRE GENERALE

quelques petits Bâtimens, dont ils ré-

CUMBER-LAND.

₹ 589.

ecries,

solurent de se saisir pendant la nuit. A dix heures du foir ils envoyerent leurs Chaloupes avec quelques Soldats bien Autres pira- armés pour couper les cables, dans l'efpérance que le seul cours de la marée leur ameneroit leur proie. Les Soldats reconnurent en approchant du plus grand des trois Vaisseaux, que c'étoit un Bâtiment Anglois nommé le Faucon de Londres, conduit par un Pilote Ecosfois; mais ils couperent les cables des deux autres qui étoient Espagnols, & qui ne purent éviter leur infortune. Ils étoient chargés de vin & d'huile. Les Espagnols de l'Equipage, perdant l'espérance de résister au vent & à la marée qui les entraînoient, se jetterent la plûpart à la nage avec de grands cris. & répandirent l'allarme dans le Château. L'artillerie se fit entendre presqu'aussi-tôt; mais des coups tirés au hazard ne pouvoient beaucoup nuire aux Anglois dans l'obscurité. L'Ecosfois tira aussi trois coups, pour faire croire aux Espagnols qu'il prenoit part à leur disgrace; ce qui ne l'empêcha point de se rendre promptement à bord de la Victoire, & d'offrir ses services au Comte de Cumberland.

Après une victoire si facile, il ne re-

CUMBER-LAND.

1589.

Roit d'inquiétude que pour la Caravelle qui avoit disparu dans l'aprèsmidi. Mais elle vint augmenter la joie en se montrant le lendemain accompagnée d'une Caravelle Espagnole qu'elle avoit prise de l'autre côté de l'Isle. On y avoit trouvé des lettres qu'elle apportoit de Tercere, & qui donnoient avis au Gouverneur de Saint-Michel, que les Caraques en devoient partir dans peu de jours. Nouvelle fatisfaaion pour les Avanturiers qui voyoient augmenter leurs espérances. Ils appercurent dans le jour un petit Vaisseau, auquel ils donnerent la chasse, & dont ils se faisirent vers le soir. Ils y trouverent trente tonneaux du meilleur vin de Madere & quantité d'étoffes de soie & de laine.

Le 14 ils aborderent à l'Isle de Flores, Les Anglois dans le seul dessein d'y renouveller seur dans l'isse de provision d'eau; mais ne voulant rien Flores. devoir qu'à leur courage, ils mirent dans les Chaloupes cent vingt hommes bien armés pour leur rendre ce service. A leur approche les Habitans arborerent l'enfeigne de paix. On leur rendit le même fignal; & le Comte de Cumberland leur fit déclarer que loin de penser à leur nuire, il étoit ami de Donz Antonio leur Roi, & qu'il ne leur de-

CUMBER-LAND.

1289.

Tis y répandent la frayeur.

mandoit que des rafraîchissemens en échange pour de l'huile, du vin & du poivre qu'il leur offroit. Ils y consentirent volontiers; & les Chaloupes firent ce commerce, tandis que la Flotte jetta l'ancre à quelque distance de l'Isle. Quelques soldats Anglois, curieux de visiter l'Isle, y pénétrerent l'espace d'un mille au Sud jusqu'à la Ville de Santa-Cruz qu'ils trouverent abandonnée par ses Habitans. La crainte leur avoit déja fait chercher d'autres asiles avec ce qu'ils avoient de plus précieux. Ils se souvenoient d'avoir vû brûler leur Ville environ deux ans auparavant, par quelques Vaisseaux de guerre Anglois; & leur fituation les exposoit continuellement au même fort. Aussi cette partie de l'Isle est-elle la moins habitée. La qualité du terroir ne contribue peutêtre pas moins à la rendre deserte. On n'y voit que des rochers & des montagnes stériles.

Wright, qui avoit été chargé du commandement d'une Pinace, raconte qu'en retournant le soir vers la Flotte, il fut poursuivi pendant plus d'un mille Poisson mon- par un poisson monstrueux qui n'étoit qu'à la longueur d'une picque de la Pinace, & qui s'en approchoit quelquefois jusqu'à la heurter fort rudement.

ftrueux,

Ses nageoires, qui paroissoient souvent sur l'eau, n'avoient pas moins de cinq ou six aunes de large, & sa tête étoit d'une grosseur surprenante. Il étoit à craindre qu'il ne renversât la Pinace; & cette raison ne permit point à Wright de l'irriter en tentant de le tuer à coups de fusils & de crocs. Mais il disparut, lorsqu'on sut plus proche du Vaisseau.

CUMBER

1589.

Un petit Bâtiment, qui venoit de Tercere à Flores, & qui ne put échapper aux Anglois, leur apprit que les Ca- Les Anglois raques n'avoient point encore mis à la cherchent les voile. Cette confirmation d'une nou-tugailes. velle qui surpassoit toutes leurs espérances, leur fit lever l'ancre dès la même nuit. Ils s'avancerent vers l'Isle de Fyal, dans la double vûe d'augmenter leur butin par la prise des Vaisseaux qu'ils y pourroient trouver, & de couper le passage aux Bâtimens de Saint-Michel ou de Flores, par lesquels ils ne doutoient point que les Gouverneurs de ces deux Isles ne donnassent avis de leur approche à Tercere. Le 27 au soir, ils découvrirent dans la rade de Fyal plusieurs Bâtimens à l'ancre. Les Chaloupes furent aussi - tôt détachées avec les mêmes précautions qui avoient réussi à Saint-Michel. pour assurer le succès de l'entreprise,

CUMBER-LAND.

£589.

les Capitaines Lister & Monson recurent ordre de les soutenir avec deux Caravelles. Le vent, qui étoit de terre, ne permit point aux deux Caravelles de s'approcher du rivage aussi près que les Espagnols. L'honneur de l'action étoit

Ilsattaquent refervé aux Chaloupes qui attaquerent Plufieurs Vail-icaux à Fyal. d'abord un Vaisseau de deux cens cinquante tonneaux, monté de quatorze pieces de canon. On combattit l'espace d'une heure; & l'ennemi se défendit vaillamment. Mais deux Esquifs, qui furvinrent de la Flotte, acheverent le combat. Les Anglois étant montés à bord d'un côté, les Espagnols fauterent de l'autre, pour gagner la terre à la nage. Il n'y resta que le Capitaine Jean de Palma avec deux ou trois de ses gens. Pendant l'action, l'artillerie du Château avoit joué continuellement sans causer beaucoup de mal aux Anglois. Le Vaisseau se trouva chargé de sucre, de gingembre & de cuirs, arrivés nouvellement de Saint-Jean de Puerto Rico. Après l'avoir mis à couvert, ils retournerent avec la même ardeur pour enlever quelques petits Bâtimens. Il en tomba cinq entre leurs mains, un chargé de cuirs ; un autre de dents d'éléphans, de poivre de Guinée, & de peaux de boucs ; le troisiéme de bois

& de poisson sec. Mais avant cette expédition, ils avoient été joints par deux petits Vaisseaux de guerre Anglois, commandés par les Capitaines Davis & Markesbury.

CUMBER-LAND.

1589.

lis ie joi-

Ils s'avancerent le 30 d'Août vers mens An-Tercere; & découvrant l'Isle à neuf glois. ou dix lieues en mer, ils furent surpris d'appercevoir une petite barque qui venoit vers eux dans cet éloignement. fans qu'il parût aucun Vaisseau à qui elle pût appartenir. C'étoient huit Anglois, qui se trouvant prisonniers à desespérée de Tercere, avoient pris la résolution de sonniers. risquer leur vie pour gagner la Flotte. Ils n'avoient point d'autre voile qu'un drap de lit, soutenu par un cercle à tonneau, & lié des deux côtés, ni d'autres provisions que ce qu'ils avoient emporté dans leurs poches. On les reçut à bord de la Victoire; & le Comte de Cumberland apprit d'eux que les Caraques étoient parties depuis huit jours. Le chagrin de perdre une si belle espérance, lui fit naître la pensée de retourner à Fyal, & de surprendre la Ville.

Cependant il fut arrêté le même jour par des vents contraires, & le lendemain par un calme qui ne lui permit de faire que sept ou huit lieues vers l'Isle

CUMBER-LAND.

1589.

de Pico. Ce retardement dura jusqu'au dix. Enfin se retrouvant dans la rade de Fyal, il chargea le Capitaine Lister, accompagné d'un Prisonnier Espagnol, d'aller déclarer ses intentions à la Ville. Il laissoit le choix aux Habitans, ou de recevoir paisiblement les Anglois, & de composer avec eux pour leur rançon, ou d'essuyer tous les hazards de la guerre.

Ils répondirent que le serment d'o-

entreprennent de forcer Fyal.

béissance par lequel ils étoient soumis au Roi d'Espagne, ne leur permettoit Les Anglois pas de se rendre sans s'être défendus. Le Comte fit disposer aussi-tôt toute son artillerie pour battre la Ville, tandis que descendant lui-même à la tête de ses plus braves gens, il s'avança par terre vers la plate-forme, qui étoit la feule fortification de Fyal. Il découvrit fur une colline quelques Compagnies de cavalerie & d'infanterie. Une autre troupe de gens à pied se montra dans une vallée; & deux Compagnies fortant de la Ville, enseignes déployées, marcherent quelque tems avec l'appa-rence de vouloir tenter le combat. Mais effrayées sans doute par le nombre, elles gagnerent bien-tôt la campagne. Les Anglois s'approcherent de la plateforme, malgré le feu de quelques pie-

ces de canon, qui ne leur tuerent pas un feul homme. Ils trouverent les portes de la Ville fermées; mais la Garde ayant pris la fuite, & la plate-forme n'étant pas mieux défendue, ils escaladerent les murs sans la moindre résis- Ils se saissi-tance. Leur artillerie, qui n'avoit pas le de Fyal. cessé de battre la Ville pendant leur marche, cessa lorsqu'elle eut apperçu la croix rouge d'Angleterre sur la plateforme.

CUMBER-LAND

1589.

Le Comte de Cumberland, se voyant maître de la Place à si peu de frais, défendit le pillage à ses gens, & mit une Garde aux Eglises, & aux Communautés Religieuses. Mais le Soldat échaussé, respecta peu ses ordres. Toute la Ville essuya les dernieres violences de la guerre, & les Anglois transporterent sur leurs Vaisseaux jusqu'aux meubles des maisons Leur fureur avant voulu s'étendre à la Campagne, ils furent maltraités dans quelques endroits par les Habitans.

Ils la facca

Fyal est la Capitale de l'Isle du même nom. Elle est située directement vis- de cette plaà vis la haute montagne de l'Isle de Pi- cc. co, qui n'en est séparée que par deux ou trois lieues de mer. A l'Ouest-Nord-Ouest, elle contient environ trois cens familles. Les maisons y sont fort belles,

CUMBER-

1589.

& bâties de pierre. Elles ont toutes une citerne & un jardin. Le raisin & le tabac sont les principales productions de l'Isle; mais elle a toutes fortes d'excellens fruits & de bois aromatiques. Le bois de cédre y fert à brûler & à bâtir.

Il y a dans la Ville un Couvent de Franciscains qui est fort nombreux, mais où le goût de sçavoir est si mal établi, qu'il ne s'y trouvoit pas un seul Religieux qui sçût parler la langue La-

tine.

Les Anglois demeurerent dans l'Isle, depuis le Mercredi, jusqu'au foir du Samedi; & ne se contentant point du pillage qu'ils avoient fait de la Ville, Rançon que ils en exigerent deux mille ducats, qui

les Anglois exigent.

furent payés de l'argenterie des Eglises. De cinquante-huit pieces de canon qu'ils trouverent sur la plate-forme & dans les autres postes, ils en emporte-rent cinquante. Ensuite ayant détruit la plate-forme, ils retournerent à bord. Mais le Comte de Cumberland ne voulut point quitter l'Isle, sans avoir adouci par ses politesses les justes sujets de haine qu'il laissoit aux Habitans. Il sit inviter à diner sur sa Flotte tous ceux qui voudroient accepter cette invitation, n'en exceptant que le Gouverneur Diego Gomez, parce qu'il n'avoit

# DES VOYAGES, LIF. II. 41

voulu paroître que pour regler la rancon de la Ville. Personne ne marqua d'empressement pour cette Fête, & la plûpart des Habitans la regarderent comme une insulte. Cependant il s'en trouva quatre, qui ne firent pas difficulté de se rendre à bord de la Victoire, où le Comte les traita magnifiquement, au bruit du canon & des instrumens de guerre. Il leur donna une lettre signée Plaisante sa-de sa main, par laquelle il prioit tous veur qu'il ac-cordent à la les Commandans Anglois, qui pour-ville. roient aborder à l'Isle de Fyal, de ne pas causer de nouveaux chagrins aux Habitans, & de n'exiger d'eux que de l'eau fraîche & des vivres.

Pendant le féjour que les Anglois avoient fait à Fyal, ils avoient exercé les droits de la victoire jusqu'à visiter Prisonniers les prisons, pour connoître à quel titre dent la liberplusieurs misérables s'y trouvoient ren- ié. fermés. Ils y laisserent ceux qui étoient coupables de quelques crimes odieux: mais entre ceux à qui ils rendirent la liberté, & qu'ils emmenerent même avec eux, ils traiterent avec distinction, un Domestique du Roi Dom Antoine, qui avoit été transporté à Fyal de l'Isle de San-Jago, & qui se trouvoit parent d'un Marchand Espagnol établi à Londres. On ne lui reprochoit point

CIMBER-LAND.

1589.

CUMBER-

1589.

d'autre crime que d'avoir servi trop sidellement son Maître. Diego Gomez croyoit faire sa cour au Roi d'Espagne par cette assectation de zele, surtout dans un tems où l'inclination de tous les Habitans de ces Isles s'étoit déclarée pour Dom Antoine. Le Comte de Cumberland apprit du Prisonnier plusieurs circonstances de la suite & de la situation de ce malheureux Prince.

Le mauvais tems les arrête à Fyal.

Les vents d'Ouest-Sud-Ouest, qui font furieux dans cette faison, forcerent la Flotte Angloise de demeurer à l'ancre jusqu'au premier d'Octobre. Dans cet intervalle, ils descendirent librement au rivage, & les Habitans s'accoutumerent à les y souffrir. Le Comte ayant défendu fous les plus rigoureuses peines, que les hosfilités suffent poussées plus loin, il s'établit une forte de commerce entre la Flotte & la Ville. Les Anglois payoient argent comptant le vin, les viandes, & les autres rafraîchissemens dont ils avoient befoin; & les Habitans leur apportoient volontiers des fecours dont ils recevoient fidellement le prix. Une tempête furieuse vint arracher enfin les Vaisfeaux Anglois de dessus leurs ancres. Le Comte eut beaucoup d'embarras à rafsembler sa Flotte dispersée. Il les retrouva néanmoins sans aucune perte à la hauteur de Tercere, vis-à-vis le Promontoire de Brazil, qui est proche d'Angra, Ville principale de cette Isle.

CUMBER-LAND.

1589.

La crainte qu'il eut apparemment de trouver trop de résistance à Tercere, lui fit prendre le parti de s'approcher de Graciosa, où il envoya le Capitaine Lister, avec ordre d'y demander seule-ment des vivres & de l'eau, & d'assurer les Habitans qu'il ne pensoit point à leur nuire. Mais ils répondirent qu'ils ne pouvoient rien accorder sans avoir consulté leur Gouverneur, qui étoit à quelque distance du lieu. Ce refus ir- Ilsattaquent rita si vivement le Comte, qu'il sit l'ise de Graavancer aussi-tôt deux Vaisseaux de sa ciosa, & sont Flotte, accompagnés de toutes les Chaloupes. Il comptoit que dans une attaque si brusque, ses gens devoient trouver peu de résistance. Mais ils surent surpris d'être reçus avec une volée de canon, qui emporta un de leurs mâts, & qui leur tua plusieurs hommes. Ils virent en même-tems sur la Côte quelques Compagnies d'Infanterie, qui les attendoient d'un air ferme; & lorfqu'ils entreprirent de débarquer avec les Chaloupes, le rivage ne leur offrit point un seul endroit d'où elles pussent approcher sans péril. Le feu de l'artille-

CUMBER-

1589.

rie continuant d'incommoder beaucoup les deux Vaisseaux, ils surent obligés vers le soir de rejoindre la Flotte, avec des nouvelles sort opposées à l'espérance du Comte.

Ils veulent renouveller leur attaque.

Il se prépara pendant toute la nuit à renouveller son attaque le jour suivant. Dès la pointe du jour, il se mit en mouvement avec toute la Flotte. Mais le vent lui devint contraire jusqu'au milieu de l'après-midi; & lorsqu'il se fut approché de la Ville, il ne trouva point de fond commode pour y jetter l'ancre. La disposition des Côtes ne lui permettant pas non plus de hazarder un débarquement, il revint au parti d'envoyer Lister, pour recevoir la réponse que les Habitans avoient fait espérer de leur Gouverneur. Ils l'assurerent en effet, que loin de souhaiter la guerre, ils étoient disposés à traiter les Anglois avec amitié : que le premier coup de canon qu'ils avoient tiré à l'approche des deux Vaisseaux, avoit été à poudre seule, pour avertir leurs Gardes-Côtes, de se tenir prêts à tout événement; & que l'artillerie Angloise ayant répondu plus férieusement, le combat s'étoit engagé contre leurs intentions: qu'ils demandoient encore jusqu'au lendemain, pour attendre les

# DES VOYAGES, LIV. II. 45

ordres du Gouverneur, & qu'ils pro- Cumbermettoient de les faire porter eux-mêmes à la Flotte. Sur cette réponse, le Comte alla jetter l'ancre au-dessus de l'Isle. Le jour suivant il vit arriver une Barque, avec trois des principaux Habitans, qui portoient l'enseigne de la paix. Ils apportoient le consentement paix. Ils apportoient le consentement Ils compositue Gouverneur pour les vivres néces—fent avec les habitans, faires à la Flotte; mais ils en excluoient l'eau, parceque l'Isle en manquoit pour elle-même, & qu'elle pouvoit fournir plus aifément deux tonneaux de viri qu'un seul d'eau fraîche. Ils exigerent aussi que les Anglois ne débarquassent point, en promettant de faire transporter sur la Flotte toutes les provisions dont on seroit convenu.

LAND.

1589

Tandis que ce traité s'exécutoit, il Jonction arriva un Vaisseau Anglois nommé le d'un autre Weimouth, qui avoit pris peu de jours glois, & nouauparavant un Bâtiment Efpagnol esti- velles qu'il mé seize mille livres sterling. Il avoit appris de ses Prisonniers, que la Flotte des Indes Occidentales étoit en mer, & qu'elle ne pouvoit tarder long-tems: à paroître. Le Comte de Cumberland, partagé entre l'espérance & la crainte, voulut se faire confirmer cette nouvelle par la bouche même des Espagnols. Il fit passer sur son bord le Capitaine,

qui se nommoit Pertingas; mais se dé-

CUMBER-LAND.

1589.

fiant d'un seul témoignage, il voulut interroger séparement le Pilote, & quelques-uns des principaux Matelots. En effet, après avoir entendu de Pertingas ce qu'il venoit d'apprendre du Capitaine Anglois, il fut surpris de ne pas trouver de conformité entre son récit& Artifice des celui du Pilote. Cette différence lui fit comprendre que les Espagnols s'étoient accordés à le tromper, sans avoir eu la précaution de convenir ensemble sur le détail de leurs informations. Pertingas lui parloit de la Flotte des Indes, comme d'une proie presqu'assurée; & faisoit même entendre, que dans le chagrin de sa perte, il n'étoit pas fâché que d'autres Marchands de sa Nation partageassent son malheur. Au contraire le Pilote s'efforçoit de relever les forces de la Flotte Espagnole, & menaçoit les Anglois de sa rencontre. Le dernier de ces deux récits parut le plus sincere; & le Comte jugea que Pertingas cherchoit à l'abuser, dans l'espérance d'un combat desavantageux pour les Anglois, qui le remettroit peut-être

en possession de son Vaisseau. Cependant ne pouvant douter que l'un ou l'autre du moins, ne fût coupable d'imposture, il donna ordre qu'ils fussent

mis tous deux à la question. C'étoit une menace qu'il n'avoit dessein, si l'on en croit l'Auteur, de faire servir qu'à se procurer un éclaircissement d'importance. Elle eut cet effet sur le Capitai-rache la vérine Espagnol. Il fit des aveux si sembla- crainte. bles à ceux du Pilote, que le Comte y crut reconnoître le langage de la vérité; & ne voulant point exposer un butin aussi riche que le sien, aux hazards d'un combat trop inégal, il résolut, non de fuir la Flotte, mais d'éviter sa rencontre, & de la suivre à quelque distance, pour lui enlever peut-être quelque Vaisseau plus lent que les autres.

Après avoir renouvellé ses provi-fions à Graciosa, il continua d'errer quelque tems entre les mêmes Isles. Le 4 d'Octobre, il prit un Vaisseau de Saint-Malo, qui revenoit de Terre-Neuve, chargé de poisson, & qui ayant été si maltraité par la tempête, qu'il avoit été forcé de couper son grand mât, venoit à Graciosa pour s'y radouber. Il en tira les principaux Matelots pour remplacer ceux qu'il chargea de le conduire en Angleterre. Trois jours après, un coup de vent qui le rappro- Espagnole pa-cha de Tercere, lui sit découvrir, à l'évasson d'un quatre ou cinq lieues en mer, vingt Vaisseau

CUMBER-LAND. 1589.

On leur ar-

François.

CUMBER-LAND. 1589.

voiles, dont la Flotte Espagnole étoit composée. Ayant continué de les obferver, il les vit entrer dans le Port d'Angra. Mais cette attention lui couta la perte du Vaisseau François, qui ne s'étoit point encore séparé des siens. Les Matelots qu'il avoit tirés de ce Bâtiment, abuserent de la liberté qu'on leur laissoit d'y visiter leurs amis, pour s'en rendre maîtres, & pour s'éloigner dans l'obscurité. Le Comte, occupé d'un objet plus important, négligea de les poursuivre.

Il ne pensoit point à se présenter aux Espagnols, dont ses propres yeux lui avoient appris les forces; car de leurs vingt voiles, huit étoient des Vaisseaux de guerre, qui servoient d'escorte à douze Galions richement chargés. Mais ayant recours à l'artifice, il envoya une Angiois pour Pinace sur la Côte de Tercere, avec

ordre de se tenir cachée au long du ri-

vage, & de le rejoindre promptement au départ de la Flotte. La Pinace revint quelques jours après : elle avoit vû les Espagnols plier leurs voiles, & baisser leurs mâts; ce qui lui avoit fait con-

Rufe des Anglois pour Espagnols.

> clure que fur les informations qu'ils avoient reçues à Tercere, ils ne vouloient point s'exposer à la rencontre des-Anglois, & qu'ils étoient résolus de se tenir

DES VOYAGES, Liv. II. 49

tenir à couvert dans le Port d'Angra. Cet avis fit lever l'ancre au Comte,

pour continuer ses courses.

CUMBER-LAND.

Le nombre des Prisonniers, joint à celui de ses propres gens, le mettant fouvent dans la nécessité de renouveller ses provisions, il se rendit à la Baye de Saint-Michel, où il comptoit de se procurer de l'eau & des vivres. Il n'y fut pas mieux reçu que dans celle de Villa-Franca, où il se présenta succesfivement. Mais il trouva dans celle-ci trois Bâtimens Ecossois, ausquels il enleva cinq ou fix tonneaux de vin, & quelques barils d'eau. Ce secours étoit fort éloigné de lui suffire. Il envoya une barque longue au rivage, vers l'embouchure d'un torrent qui se déchargeoit dans la Baye; mais les Habitans s'y firent voir au nombre d'environ deux cens; & les Anglois de la Barque, après avoir inutilement épuisé leur poudre, revinrent fans avoir ofé descendre. Toutes les autres parties de la Côte ne paroissant pas plus sûres, le Comte fit tourner les voiles vers Sainte-Marie, où il étoit informé qu'on étoit moins capable de lui resister, & prit la résolution de retourner de-là vers les Côtes d'Espagne.

Les Capitaines Lister & Preston fu-

rent envoyés dans une Pinace, & dans

CUMBER-LAND.

1589.

aux Angleis.

la Chaloupe de la Victoire, avec cinquante ou soixante Soldats pour demander honnêtement aux Infulaires la permission de prendre de l'eau & d'a-Attaque qui cheter des vivres. Mais le desir du pillage, qui animoit tous ces Avanturiers, leur fit oublier leur commission à vûe de deux Vaisseaux qu'ils apperçurent à l'ancre fort près de la Ville. Ils fentirent redoubler leur ardeur voyant plufieurs personnes nues, qui travailloient à tirer ces deux Bâtimens à sec, & l'agitation de quantité d'autres Habitans, qui sembloient se préparer à se defendre. Lister, ne doutant point qu'on ne le reçût fort mal, rompit aussitôt toutes mesures. Il donna ordre à ses trompettes de sonner l'attaque, & les Anglois des deux Bâtimens firent brufquement leur décharge. La maniere dont on leur répondit, fit connoître aux deux Capitaines qu'ils étoient attendus. Ils eurent deux hommes de tués, & seize blessés de ce premier seu; ce qui ne les empêcha point de monter comme autant de furieux sur les deux Vaisseaux, & d'en chasser quelques Espagnols qui gagnerent la terre à la na-ge. Ils comptoient d'emmener ces deux prises, malgré les coups qui tomboient

fur eux de toutes parts. Mais un des Cumber-Vaisseaux se trouvoit déja si engagé dans le fable, qu'ils furent obligés de l'abandonner. Ils se retirerent avec l'autre & leurs propres Bâtimens, fur lefquels ils continuerent d'essuyer une grêle de balles, qui leur tuerent encore huit hommes; & dans leur retraite même, ils reçurent, de la batterie de la Ville, un boulet qui perça leur prise. Ce Vaisseau étoit arrivé nouvellement du Brésil, avec sa cargaison de sucre.

Le Comte reconnut, à cette vigoureuse défense, qu'il avoit été trompé par ses informations. Cependant le besoin d'eau se faisoit sentir particuliere- qui les porte ment sur son propre bord. Il résolut de s'approcher, pendant la nuit, de l'Isle de Saint-Georges, où la pauvreté des Habitans ne devoit pas faire soupçonner qu'il pensât au pillage, & d'aborder, avec sa Chaloupe, dès la pointe du jour, avant qu'ils fussent préparés à le recevoir. Cette ruse lui réussit pour six tonnes d'eau; mais les Habitans, qui n'étoient pas moins foupçonneux ni moins armés, pour être pauvres, furent bientôt rassemblés, au premier bruit d'une descente sur leurs Côtes; & les Anglois de la Chaloupe ne se sau-verent qu'avec peine. Toutes ces diffi-

LAND.

1589.

à la révolte.

CUMBER-TAND.

¥589.

cultés se joignant avec le desir qu'ils avoient de retourner dans leur patrie. ils commencerent à se plaindre Comte, dont l'avidité ne se proposoit pas de bornes, & qui ne leur faisoit chercher de l'eau avec tant de risques, que pour les engager dans de nouvelles fatigues sur les Côtes d'Espagne. N'étoit-il pas tems de tirer quelque fruit des richesses qu'on avoit amassées, & d'aller prendre un peu de repos dans les plaisirs de l'Angleterre ? Le Comte de Cumberland sentit l'effet de ces murmures par la résistance qu'il trouva Le Comte de bientôt à ses ordres. En vain pressa-t-il les mêmes Soldats de retourner, pentrer dans leur dant la nuit, au ruisseau qu'ils devoient connoître, & dont il n'y avoit pas d'apparence que les bords fussent gardés dans les ténebres. Il s'en trouva d'assez hardis pour lui répondre, qu'on avoit assez d'eau jusqu'en Angleterre. Dans la réfolution où il étoit de n'y pas retourner si-tôt, il ne trouva point d'autre remede à ces commencemens de fédition, que d'affembler tous les Officiers de sa Flotte, & de leur proposer son dessein. Il feignit de les consulter;

mais il donna tant de force à ses exhortations & à ses motifs, que les ayant fait entrer dans toutes ses idées, il ne

devoir,

# DES VOYAGES, LIV. II. 53

resta plus qu'à trouver le moyen de suppléer au défaut des provisions. Comme il n'y avoit point d'espérance de forcer les Ísles à la vûe de la Flotte Espagnole, & que fa nouvelle course ne devoit pas être d'une longueur infinie, il de- A quoi se manda le consentement de l'Assemblée besoin d'eau pour réduire tout le monde à la moitié de la subsistance ordinaire, n'exceptant que les malades, & promettant de donner l'exemple. Personne n'ayant osé le contredire, le résultat du conseil sut aussi-tôt publié sur toute la Flotte. On fe détermina le 31, à renvoyer en Angleterre le Mog, auquel il s'étoit fait plusieurs voies d'eau, avec la prise du Brésil; & le Capitaine Monson passa fur la Victoire. Le Comte de Cumberland profita de cette occasion pour se défaire non-seulement de la plûpart des blessés & des malades, mais encore de quelques mutins dont il appréhendoit les intrigues.

On mit ensuite à la voile pour les 11s tournent Côtes d'Espagne, avec un vent plus d'Espagne, & favorable qu'on ne l'avoit encore eu prennent un depuis le commencement du voyage. Le troisiéme jour on apperçut un Vaisfeau, qui s'avançoit pesamment, quoiqu'à pleines voiles, devant la Flotte Angloise. Il fut pris sans résistance. C'é-

Ciii

CUMBER.

1589.

CUMBER-LAND.

1589.

toit un Portugais de 120 tonneaux; qui revenoit de Fernanbuck au Brésil, chargé de quatre cens caisses de sucre, & de cinquante quintaux de bois de Brésil. On le joignit au 29 degré de Latitude, environ deux cens lieues l'Ouest de Lisbonne. Le Capitaine Breston sut nommé pour le conduire, avec quelques Matelots & quelques Soldats de la Flotte, qui furent remplacés par autant de Portugais. On apprit d'eux qu'ils avoient vû le même jour un autre Bâtiment qui tenoit la même course. Le Capitaine David sut commandé avec deux Vaisseaux, pour lui donner la chasse. Il le poursuivit pendant vingt-quatre heures, fans le pouvoir découvrir; mais l'ayant apperçu Ils prennent le troisième jour, il n'eut pas de peine à s'en rendre maître. C'étoit encore un Portugais du Brésil, chargé de sucre & de bois. Tandis qu'on faisoit l'échange de l'Equipage, le Comte de Cumberland parut avec le reste de la Flotte; & par une faveur singuliere de la fortune, on apperçut dans le même mo-ment un Vaisseau de quatre cens tonneaux, qui auroit caufé de l'embarras, par sa résolution, au Capitaine David. Il étoit bien armé; & se tenant déja prêt à combattre, il s'étoit fait un mur

un autreVaiffeau Portugais.

si épais de ses cuirs, qui étoient sa principale cargaison, qu'il auroit été à couvert du mousquet; mais il perdit courage à la vûe de la Flotte. Îl venoit de S. Jean d'Ulua au Mexique; sa charge étoit d'environ mille cuirs, fix quin-son. taux de cochenille, plusieurs caisses de fucre, quantité de porcelaine de la Chine, & quelques lingots d'argent. Le Capitaine, homme d'esprit & de courage, déclara qu'il étoit Italien, & qu'il avoit, pour sa part, la valeur de vingt-cinq mille ducats fur fon bord. Il fut transporté sur la Victoire avec une partie de ses gens, & le Capitaine Lister prit possession de son Vaisseau avec le même nombre de Soldats Anglois.

Ces trois prises, & l'embarras de conduire tant de Prisonniers Portugais, Espagnols & François, firent abandon- Motifs qui ner au Comte de Cumberland le projet font retour-ner le Comte d'aller tenter quelque descente, ou croi-en Angleterfer sur les Côtes d'Espagne. Il avoit ac-re. quis affez de richesses pour s'assurer une situation brillante en Angleterre, & pour récompenser libéralement tous ceux qui l'avoient suivi. L'avidité du gain n'est pas toujours insatiable. Il prit la résolution de retourner à Londres. Cette nouvelle fut reçûe avec de grandes acclamations sur toute la Flotte.

CUMBER-LAND.

1589.

Sa cargai-

Ciii

CUMBER-LAND.

1589.

1

Pour comble de joie, on prit vers le 39 degré, à la distance d'environ quarante-six lieues du Rocher de Lisbonne, un des vingt Vaisseaux de la Flotte Efpagnole, qu'on croyoit toute entiere au Port d'Angra. C'étoit un Marchand particulier, qui, dans l'impatience de fe voir retenu à Tercere, & s'imaginant avec affez de vraisemblance que les Anglois occupés d'un plus grand objet ne s'appercevroient point de son dé-Il prendun part, avoit pris au Sud de l'Isle, pour Vaisse de la hâter son retour en Espagne. Il étoit chargé des plus précieuses marchandises de l'Amérique. Dans son chagrin, il marqua de la surprise au Comte, de le voir en si bon ordre avec toute sa Flotte. L'Amiral Espagnol ne s'étoit point arrêté au Port d'Angra dans l'intention d'y demeurer oisif. Tandis que

Flotte Elpagnole,

> nuit, en allant droit à l'abordage: mais la Flotte Angloise étoit partie avant qu'il eût fini ses préparatifs. Il ne manquoit rien à la fatisfaction

> des Anglois. Le vent continuoit d'être

les Anglois étoient errans entre les Isles, il avoit fait radouber les quatre meilleurs de ses Vaisseaux de guerre, sur chacun desquels il avoit mis deux cens hommes; & son dessein étoit d'attaquer le Comte de Cumberland pendant la

Dhilland by Google

CUMBER-

15894

favorable; & dans la confiance de revoir bientôt les Côtes d'Angleterre, chacun s'occupoit déja du bonheur qu'il espéroit pendant l'Hyver : mais ils étoient condamnés à le passer plus tristement. Le vent changea presque tout d'un coup à l'Est, c'est-à-dire, qu'il devint le plus contraire de tous ceux que la Flotte avoit à redouter. Dans l'impossibilité de gagner aucune partie de l'Angleterre, on fut obligé de diminuer les subsistances, & sur-tout la portion d'eau, qui étoit déja réduite à la moitié. On n'en accorda plus qu'une de- Extremité mie-pintepartête, encore commençoit- où les Aa-elle à se corrompre. Cette situation duis à leux même étoit heureuse, en comparaison retourde celle qui suivit bientôt. De la demipinte, on fut réduit au quart. Enfin, l'eau manquant tout-à-fait, on ne vit point d'autre ressource que de relâcher en Irlande; mais lorsqu'on espéroit d'en approcher, on fut poussé si loin à l'Ouest, qu'il fallut prendre le parti de lutter contre les slots, pour attendre le moyen de gagner l'Angleterre ou l'Irlande. La boisson dans cet intervalle confistoit dans quelques cuillerées de vinaigre, qu'on distribuoit chaque jour. Il restoit quelques tonneaux de vin; mais la crainte d'en manquer aussi, no

# 58 HISTOIRE GENERALE

CUMBER-LAND.

1589.

Détail de

permettoit d'en donner qu'une fois en deux jours, dans la même mesure, c'està-dire par cuillerées.

Cette fâcheuse extrémité dura quinze jours, sans autre adoucissement que celui de quelque grêle, & de quelques petites pluies, qu'on s'efforçoit de recueillir avec une ardeur incroyable. On tendoit les draps, les serviettes, en tenant soigneusement les quatre coins, & mettant au milieu quelque poids, pour recevoir ce précieux secours avec plus d'abondance. On léchoit jusqu'à la moindre goutte qui restoit sur les ponts, on suçoit les voiles; le Matelot qui, par son adresse, avoit pû ramasser une cruche d'eau, étoit caressé, supplié, & faisoit envie à ses Officiers mêmes. Ceux qui ne trouvoient point à se defaltérer, mettoient dans leur bouche des balles de plomb, dont ils ressentoient quelque foulagement; plusieurs en avalerent: mais le remede d'un jour n'étoit qu'une consolation passagere, puisque le même mal ne manquoit pas de se renouveller le lendemain. On n'entendoit de tous côtés que des invocations & des cris. Les Malades étoient encore plus à plaindre. Il en mouroit quelques-uns chaque jour; & la Flotte n'avoit pas perdu tant de monde dans

CUMBER-

dans cette funeste aventure.

1589: Il est réduit

Le second jour de Décembre sut un jour de Fête pour tant de Malheureux. Il tomba une pluie fort abondante; & à recueillir la l'expérience ayant appris les meilleures méthodes pour la recueillir, on en fit une petite provision quis'étendit jusqu'au lendemain. On trouva même le moyen de purifier celle qui s'étoit salie fur les ponts, & de la rendre agréable, en y mêlant quelques morceaux de sucre. Mais tandis qu'on s'applaudissoit de cettefaveur du Ciel, on tomba dans d'autres périls. Une affreuse tempête fit voir la mort sous des faces encore plus terribles. Des Matelots qui servoient depuis vingt ans, protesterent qu'ils n'avoient jamais vû la Mer si furieuse, Tempête & s'engagerent par des sermens redou-ble de tant de tables à n'y retourner jamais. Il ne re- maux. stoit pas une voile entiere. Les Vaiffeaux s'entreheurtoient fouvent avec un horrible fracas. L'agitation sembloit venir autant du fond des flots, que de la fureur du vent. Il s'étoit fait tant de voies d'eau à la Victoire, que les pompes ne suffisoient plus pour soulager ce grand Bâtiment. Il avoit toujours surpassé la Mer de 20 pieds; mais s'affaissant à vûe d'œil, ses bords étoient presqu'à

CUMBER-LAN ). £ 589.

fleur d'eau, & l'on ne s'attendoit plus qu'à le voir abîmer tout d'un coup. Le Comte de Cumberland, qui ne pouvoit se déguiser le péril, avoit été vingt sois sur le point de faire jetter sa cargaison dans la Mer; & ce trifte remede commençoit à devenir si nécessaire, qu'il s'y étoit enfin déterminé, lorsque le calme lui donna le tems de respirer. Il fut obligé de mettre la main lui-même au travail, pour vuider l'eau qui avoit prévalu de tous côtés. Ce soin & celui des réparations l'occuperent pendant deux jours. La Flotte se rassembla dans cet intervalle; & le Ciel permit, par pitié pour tant de Misérables, qu'il passât deux Vaisseaux Anglois, qui partagerent avec eux l'eau & le vin qu'ils avoient de reste à la fin d'une longue navigation. Ce foible secours ne les auroit pas foulagés long-tems, si vingtquatre heures après, ils n'eussent tiré parti des débris de leurs voiles, pour Les Anglois se servir d'un vent qui les sit tomber sur la Côte d'Irlande.

arrivent en Islande.

Ils jetterent l'ancre affez près de Saint Kelmes, dans un lieu couvert, d'où ils envoyerent fonder le rivage, avec le dessein d'aborder au premier lieu dont ils pourroient s'approcher. Mais il ne s'en trouva point d'assez sûr, & les

# DES VOYAGES, LIV. H. 61

Chaloupes mêmes furent exposées à quelque péril. Il fallut tourner vers le Port de Ventre, au risque d'être repousfés en Mer dans ce dangereux passage. Cependant on furmonta heureusement les difficultés; & le soir du même jour, toute la Flotte entra dans le Port. Le Comte de Cumberland, pour éviter les desordres qu'il craignoit de tant de gens affamés, défendit sous de rigoureuses peines, que les Matelots & les Soldats quittaffent leur bord. Il descendit le premier dans sa Chaloupe; &, par les foins qu'il prit aussi-tôt, l'abondance régna deux heures après sur chaque Vaisseau. Il avoit soussert lui-même autant que le moindre Matelot. Un pot d'eau fraîche, que ses gens lui confervoient, ayant été brisé pendant la tempête, il avoit senti les plus cruelles extrémités de la soif. Sa propre expérience lui fit comprendre ce qu'il de- avoit partage voit à tant de gens, qui ne s'étoient ex-commune, posés à ces excès de misere, que pour le suivre. Il ne ménagea rien pour leur faire oublier leurs peines. Tout ce que le Canton avoit de meilleur en alimens & en liqueurs de toute espece, sut pro-digué sur la Flotte. La nuit sut un festin Rasraschisses continuel; & le fommeil qui succéda mens qu'il au plaisir de boire & de manger, sut si gens.

CUMBER-LAND.

1589.

CUMBER-

profond, que pendant tout le jour suivant, la Flotte parut immobile & com-

1589. me abandonnée.

On fit ensuite transporter les Malades à Dingenacush ou Dingle Trouch, qui est à trois lieues de Ventrehaven. Le Comte y fit venir à grands frais tous les Chirurgiens de cette Province de l'Irlande. Il n'y eut presque personne qui ne crût avoir besoin de se faire tirer du sang; & jamais la Chirurgie n'eut tant d'exercice en peu de jours. Les Irlandois de ce Canton jouent presque tous de la harpe; le Comte les paya libéralement, pour venir soulager ses Malades, & réjouir les autres par le son de cet instrument.

Ville de Dingenacush.

Sa fituation & ies pro-

Dingenacush est la principale Ville de la Province. Elle consiste dans une grande rue, qui en a des deux côtés quelques petites, avec une porte à chaque bout, & un Château qui paroît avoir été capable de désense. Les maisons pourroient devenir autant de Forts dans le besoin: car elles sont bâties de grosses pierres, qui en rendent les murs sort épais; & les senêtres sont si étroites, qu'avec cette épaisseur, elles donnent peu de jour. Dans un siége que la Ville soutint autresois contre le Comte de Desmond, tous les édifices surent

LAND. 1589.

brûlés, à la reserve de quatre maisons CUMBERoù les Habitans se fortifierent, & firent une défense fans exemple. Ils y furent réduits à manger jusqu'aux cadavres de leurs morts; & ce ne fut que la faim qui les contraignit de se rendre. Quoique la Ville ait été rebâtie, il y reste un grand nombre de mazures, qui rendent encore témoignage à cet événement. Les maisons y sont sans cheminées, parce qu'on n'y brûle que de la tourbe; mais cette raison n'empêche point que la fumée n'y foit fort incommode. Le Canton n'a point de bois, ni aucune forte de terre qui puisse servir de mortier ou de ciment; ce qui fait que les édifices n'y font composés que de grofses pierres, placées sans liaison l'une au-dessus de l'autre. Mais aussi la pierre y est en si grande abondance, que les Habitans l'emploient, au lieu de hayes, pour entourer leurs champs; de sorte qu'avec une meilleure forme. elle leur feroit les plus beaux murs du monde. Elle se trouve sous la premiere couche de terre, à si peu de profondeur, qu'il doit paroître étonnant que l'herbe, les légumes & le bled même puissent croître si bien dans un terrain de cette nature. Cependant avec un peu de culture on en tire une récolte

assez abondante. Les Bestiaux s'y en-

graissent, presque sans soin; & l'Angle-

terre n'a point de Provinces où les mou-

CUMBER-

1589.

tons soient meilleurs, ni en plus grand nombre. Ce qui manque aux Habitans, est l'industrie & le goût du travail. Le peuple est naturellement si paresseux, que sa prévoyance ne s'étend jamais d'une semaine à l'autre. L'argent est fort rare dans le Pays, parce qu'il n'y est presque d'aucun usage. Cependant il s'y trouve des Mines d'alun, d'étain, de cuivre, de fer, & quantité d'autres biens qui pourroient faire le fond d'un riche commerce. La paresse des Habitans n'empêche pas qu'ils ne soient robustes, hardis & capables de toutes fortes de fatigues dans les occasions où la nécessité les y force : cette disposition leur vient de l'enfance, qui est presqu'aussi dure parmi eux, que dans les Pays les plus fauvages de l'Amérique. Au milieu de l'Hyver, ils laissent les enfans nue tête & nuds pieds, le corps à peine couvert d'un mauvais drapeau, dont les deux bouts se joignent sur l'eftomac fans aucune forme. Une preuve de leur hardiesse, c'est qu'ils sont

fans cloches, sans tambours, sans trompettes; & qu'étant prêts à tout événement, ils ne paroissent connoître aucum

Pratiques fingulicres d'un Canton d'Irlande. péril. Ils donnent à leur principal Officier le nom de leur Souverain; & son emploi ne répond néanmoins qu'à l'Office de Maire. Ce Souverain ne marche jamais sans être accompagné de Sergens, & précédé par des Maces. La cérémonie de son installation se fait dans une des quatre maisons qui servit autrefois de Fort contre le Comte de Desmond, & que cet événement a comme consacrée. Il n'y a rien dans la Religion du Pays qui la distingue de celle d'Angleterre, excepté que les Prieres publiques s'y font en Latin, quoiqu'elles soient au fond les mêmes que celles de l'Eglise Anglicane. Le du Batême. Baptême s'y donne aussi dans les mêmes termes; mais le Ministre plonge l'enfant dans l'eau par les deux extrémités du corps ; d'abord par le bas, jusqu'à la cheville des pieds; ensuite par la tête, jusqu'aux oreilles; & l'Hyver ne dispense point de cette cérémonie.

Après avoir pris jusqu'au 20 de Décembre pour réparer ses Vaisseaux, & rétablir tous ses gens, le Comte de Cumberland se disposoit à remettre en Mer, lorsque le Chevalier Edouard Dennie, Gentilhomme de la Provin-Chevalier Dennie, ce, accompagné de sa femme & de ses

CU. BER-

1589.

CUMBER-LAND.

1589.

deux fils, vint lui demander le passage fur son Vaisseau jusqu'à Londres. C'étoit une faveur fort simple. Cependant on fut surpris que toute une famille de ce rang quittât l'Irlande avec si peu de préparation. Le mistere de ce voyage fut bientôt éclairci. Le Chevalier Dennie étoit proche parent du Capitaine Lister, un des plus braves Officiers du Comte de Cumberland, & qui commandoit après lui sur la Flotte. Depuis peu de jours Lister étoit parti avec son Vaisseau par l'ordre du Comte, pour se rendre d'avance à Plymouth, où la Flotte devoit relâcher; mais avoir échappé à tant de dangers, il Le Capital avoit eu le malheur de faire naufrage ne Lister pe- près d'Als Efferne en Cornwall. Il s'éde Cornwall, toit noyé avec tout l'Equipage, dont il ne s'étoit sauvé que trois Anglois & trois Espagnols. Le Chevalier François Godolphin, dont les Terres étoient sur cette Côte, avoit recueilli les débris du Vaisseau, avec la meilleure partie de la cargaison; & connoissant M. Dennie pour le principal héritier de Lister, il l'avoit informé aussi-tôt de cette tri-

> ste avanture, en lui conseillant de ne pas se remettre de ses droits au Comte de Cumberland, qui s'en attribueroit peut-être aussi sur une succession de

# DES VOYAGES, LIP. II. 67

cette nature, mais d'aller faire valoir fes prétentions en Angleterre. Le Comte n'eut pas plutôt appris par d'autres voies la mort de son Capitaine, qu'il pénétra les vûes du Chevalier Dennie; & loin de les condamner, il se plaignit de la défiance qu'on avoit de sa droiture & de sa générosité. Il ajouta, que loin de faire tort aux héritiers de Li- du Comte de ster, il auroit donné volontiers toutes les richesses qu'il avoit lui-même acquifes, pour racheter la vie d'un si brave homme; & dès le même moment il admit par un écrit de sa main le Chevalier Dennie à tous les droits du mort.

LAND. 1589.

CUMBER-

Générofté Cumberland.

La Flotte aborda heureusement à Plymouth, après avoir couru de nouveaux dangers en doublant pendant la nuit le Cap de Ramhead, à l'Ouest de ce Port. Mais le Comte fut dédommagé de tant d'inquiétudes, par les nouvelles qu'il reçut à son arrivée. Le Capitaine Preston, qu'il avoit renvoyé depuis plùs de deux mois en Angleterre, pour y conduire quelques prises, n'avoit touché que depuis peu de jours au Port de Plymouth; mais, avec les prises dont il avoit eu la conduite, il y avoit amené un Bâtiment Espagnol, chargé d'argent, qu'il avoit pris à la hauteur du Cap de Finisterre. D'un au68 HISTOIRE GENERALE

CUMBER-LAND.

1589.

voyage qui n'est qu'une pyraterie.

tre côté les Capitaines Martin Frobifher & Reymond amenoient deux Vaisfeaux de la Flotte qui s'étoit arrêtée à Fruits de ce Tercere; & quoique cette derniere prise n'eût aucun rapport à l'Expédition du Comte, il en partagea la joie. Mais quelques éloges qu'on doive ici à la valeur & à la générosité du Comte de Cumberland, il est fâcheux pour sa gloire que ce voyage ne puisse porter que le nom de Pyraterie & de Brigandage.

#### XIII. CHAPITRE

Voyage de Sir Richard (a) Greenwill aux Isles Agores en 1591.

GREENWILL. 1591. Réfle: ion préliminaire.

N ne peut refuser le titre de Voyage à toute Navigation dans des Pays éloignés, par quelques motifs qu'elle paroisse entreprise. Mais il me semble, comme je viens de le faire obferver dans l'article précédent, qu'on ne doit pas regarder du même œil les Expéditions de la haine & celles de la curiofité ou du Commerce. Cependant, comme elles tendent ici au même but. & qu'il s'agit toujours, pour les An-

<sup>(</sup>a) Ce Voyage porte son nom, parce qu'il y fit le principal róle.

glois, ou de s'ouvrir l'accès des Indes, GREEN NILL. ou d'écarter les obstacles qui continuoient encore de les en éloigner, on ne fait pas difficulté de mettre au rang des Voyageurs les Capitaines qui ont entrepris de longues courses, dans la double vûe de découvrir de nouvelles Régions, & de combattre les Nations ennemies qui s'opposoient à leurs découvertes. Le célébre Walter Raleigh, qui nous a donné l'Histoire du Voyage de Greenwill aux Isles Açores, regarde cette Expédition comme une des plus puissantes causes de l'établissement des Anglois aux Indes Orientales, par la confiance qu'elle inspira aux Marchands de sa Nation, contre les redoutables Armées de l'Espagne & du Portugal.

Mylord Thomas Howard avoit reçu le Commandement d'une Flotte confidérable, non-seulement pour incom-d'une Flotte moder les Espagnols pendant la guerre Howart. qu'ils avoient alors avec les Anglois, mais pour frayer de nouvelles routes au Commerce de l'Angleterre, qui ne s'étendoit point encore jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Il avoit sous ses ordres six Vaisseaux de guerre, avec quantité d'autres Bâtimens de grandeur inégale, Marchands ou de transport, jusqu'au nombre de trente. Les six Vais-

GRIENWILL seaux se nommoient la Désiance, montée par l'Amiral; la Vengeance, par le Chevalier Greenwill, Vice Amiral; la Bonne-Aventure, commandé par le Capitaine Cross; le Lion, par Fenner; le Foresight, par Vavasour; & le Crane, par

Duffield.

Quoiqu'il ne manquât rien à cette Flotte en mettant à la voile, les vents contraires, qui retarderent long-tems fa course, & les maladies qui se répandirent entre les Matelots, forcerent File arrive l'Amiral de relâcher aux Isles Açores.

aux Açores.

On comptoit quatre-vingt-dix Malades fur la Vengeance. Les autres Vaisseaux n'en avoient pas moins à proportion de leur grandeur. D'ailleurs, l'eau & les autres provisions commençoient à manquer. L'Amiral ayant mouillé l'ancre à l'Isle de Flores, qui est des plus avancées à l'Ouest, se procura une partie des rafraîchissemens dont il avoit besoin; mais le refus qu'on fit d'abord de son argent, & la nécessité où il se vit d'employer la violence, lui firent juger que les Habitans attendoient quelque secours. Ce soupçon sut consirmé, deux jours après, par le retour du Capitaine Middleton, qui avoit été détaché pour observer les Isles voisines. Il montoit un excellent Voilier. Dès le premier

jour il avoit découvert une Flotte si GREINVILL. puissante d'Espagnols & de Portugais, que tous ses soins n'avoient pû lui en faire connoître exactement le nombre. Rencontre d'une puissan-Elle approchoit à pleines voiles, cou-teFlotte d'Elverte de l'Isle, qui la déroboit encore pagnes aux Anglois; mais elle parut si subitement, qu'ils eurent à peine le tems de lever leurs ancres, & que plusieurs même furent obligés de laisser couler les cables. Le Chevalier Greenwill demeura le dernier, pour prendre une partie de son Equipage, qui étoit dans l'Isle, & qu'il ne pouvoit conserver autrement ; tandis que l'Amiral & le reste de la Flotte, ayant gagné le vent avec beaucoup de difficulté, se servirent de toutes leurs voiles pour s'éloigner.

Greenwil, arrêté trop long-tems pour espérer de les rejoindre, sut pressé de combattre par ses gens de couper son grand mât, seul. & de s'abandonner au hazard de la Mer avec toutes ses voiles. Cette ressource pouvoit encore lui réussir, mais il la crut honteuse; & déclarant qu'il aimoit mieux périr que de se deshonorer par une fuite ouverte, il s'efforça de perfuader à ses Compagnons qu'il n'étoit pas impossible de s'ouvrir un passage au travers des Ennemis. Cette résolu-

### HISTOIRE GENERALE

1592.

GREENWILL tion prévalut en un moment dans tout l'Equipage. Les Malades mêmes oublierent leurs infirmités, pour se prêter à cette audacieuse entreprise. On traversa effectivement plusieurs Vaisseaux, dans un espace si étroit, que la crainte de se nuire les uns aux autres, ne leur permit pas de se servir de leur canon. Mais le Saint Philippe, Vaisseau d'une grandeur demesurée, ayant le vent pour s'approcher, couvrit tellement celui des Anglois, que toutes leurs voiles demeurerent tout d'un coup fans mouvement, comme dans le calme le plus profond. Cette prodigieuse masse, qui n'étoit pas de moins de quinze cens tonneaux, devint un obstacle insurmontable; & quatre autres Espagnols s'étant avancés dans le même moment, Greenwill se trouva serré de si près, que son gouvernail même ne pouvoit plus recevoir de mouvement. Dans cette situation, qui ne lui permettoit pas d'éviter l'abordage, il déclara que son dessein étoit de se défendre jusqu'au dernier soupir. Ses gens animés par son courage, lui promirent tous de mourir les armes à la main. On vit commencer un combat sans exemple. Les Espagnols du Saint Philippe s'avancerent d'abord avec peu de précaution, & moins

Combat fans exemple.

moins préparés au combat qu'au pilla- GREENWILL ge; mais ils reconnurent bientôt ce qu'ils avoient à craindre du desespoir. L'action dura quinze heures, avec un carnage si effroyable, qu'ils furent obligés de faire venir de leurs autres Vaisseaux un renfort de Soldats, pour remplacer leurs blessés & leurs morts. D'environ deux cens hommes, fains ou malades, les Anglois en perdirent cent quarante; & quoique leur poudre fût épuisée, les armes en pieces, le Vaisseau presqu'abîmé, ce reste, couvert de fang & de blessures, rejettoit encore toute ombre de composition, lorsque le Chevalier Greenwill fut blessé à la Greenwill fut blessé à la Greenwill tête d'un coup de mousquet. Ce n'étoit pas le premier coup qu'il eut essuyé; mais celui-ci le mettant hors de combat, il proposa aussi-tôt d'employer le peu de poudre qui lui restoit à se faire fauter, ou d'élargir assez les ouvertures du Vaisseau, pour le faire couler à fond. Une partie de ses Compagnons applaudirent à ce dessein. D'autres lui représenterent qu'il ne pouvoit sacrifier imitilement sa vie & celle du petit nombre de braves gens qui restoient, sans offenser le Ciel, & sans faire tort à la patrie. Le Capitaine & le Pilote embrasserent ce sentiment. Ils lui firent Tome III.

15914

Son defel-

# 74 HISTOIRE GENERALE

1591.

GREENWILL espérer que les Espagnols ne seroient pas infensibles à la valeur, & qu'après avoir connu si parfaitement la sienne, ils le traiteroient moins en prisonnier qu'en Héros. A l'égard du ferment qu'il avoit fait, de ne point souffrir, tant qu'il lui resteroit une goutte de sang, que son Vaisseau pût être employé au service des Ennemis de l'Angleterre. ils lui firent confidérer que dans l'état où ce Bâtiment étoit réduit, il ne falloit plus craindre qu'il fervît à personne. Greenwill parut fourd à toutes ces raisons; & dans l'opinion qu'il avoit du caractere des Espagnols, il demandoit à ceux qui vouloient ménager sa vie, s'il ne valoit pas mieux la perdre glorieusement, que de la passer à la rame, ou dans les horreurs d'un cachot. Mais pendant ce débat, le Pilote se fit conduire vers Dom Alfonse Bacan, Amiral de la Flotte Espagnole. Il lui déclara que dans le desespoir où les Anglois étoient réduits, il ne falloit pas s'attendre à leur faire abandonner les armes sans une composition honorable; & protestant qu'ils n'attendoient que son retour pour se faire sauter avec leur Vaisseau, il demanda deux articles, qui lui furent accordés : l'un, qu'ils seroient exempts de toutes sortes de

Il demande des conditions qui lui font accordées.

violences, & même d'emprisonnement; GREENWILL l'autre, qu'on conviendroit d'une rancon raisonnable, pour laquelle on se contenteroit de la parole du Chevalier Greenwill & des autres Officiers Anglois. En confentant à ces deux propositions, Dom Alfonse marqua la plus haute estime pour de si braves Ennemis; il s'engagea même à leur en donner d'autres témoignages par le soin qu'il feroit prendre des blessés, & par les honneurs qu'il vouloit rendre à leur Chef. On ne sçauroit douter que dans le cœur d'un Gentilhomme Espagnol le portent les Esfeul goût de la vertu ne fût capable de accorder. produire ces fentimens: mais son propre intérêt ne lui auroit pas permis, au milieu de sa Flotte, de s'exposer à la derniere violence dont il étoit menacé.

Le Pilote ayant rapporté cette réponse au Vaisseau, on eut besoin de beaucoup d'efforts pour la faire goûter à Greenwill, qui insistoit toujours à prendre le parti de la mort. Le Maître Furieux de-Canonnier, plus opiniâtre encore, vou- fospoir des lut se tuer d'un coup d'épée; & ce ne fut pas sans peine qu'on le fit renoncer à cette résolution. Ceux à qui la vie étoit moins odieuse, se hâterent de passer sur les Vaisseaux Espagnols, dans

1591.

EREENWILL, la crainte que le desespoir de Greenwill se réveillant tout d'un coup, il ne 1591. fe trouvât quelqu'un qui mît le feu à la poudre, pour entrer dans ses vûes. Enfin Dom Alfonse chargea quelquesuns de ses Officiers d'aller prendre le Général Anglois, qui n'étoit plus en état de se transporter sans secours. Les Greenwill fion fur fon cœur. Cependant en accep-

est conduit prisonnier.

respects avec lesquels ces ordre fut exécuté, semblerent faire quelque imprestant les services de ceux qui s'offrirent à le soutenir, il leur dit amérement qu'ils pouvoient emporter fon corps, dont il ne faisoit aucun cas. Les Espagnols eurent soin de nettoyer le Vaisfeau, qui étoit souillé de sang & couvert de cadavres. Cette vûe fit pousser un soupir à Greenwill, comme s'il eût regretté le fort de ceux qui n'avoient point à supporter la fierté des Vainqueurs. En sortant du Vaisseau, il s'évanouit un moment; & revenant aussitôt à lui-même, il se recommanda à la protection du Ciel.

Ces agitations venoient fans doute de la défiance qu'il avoit des Espagnols.

Elles se changerent en reconnoissance, après l'accueil qu'il reçut de Dom Al-Il est confolé par la gé-nérofité des fonse. Non-seulement cet Amiral donna Espagnols. des louanges extraordinaires à fa ya-

### DES VOYAGES, LIV. II. 77

leur; mais joignant la tendresse à l'esti- GLEENWILL me, il n'épargna rien pour le consoler de sa disgrace, & pour hâter le rétablissement de sa santé. Tous les Officiers Espagnols firent éclater les mêmes fentimens, & lui composerent une Cour où sa valeur étoit rappellée continuellement avec admiration. C'est à leur témoignage même qu'on est redevable d'une partie de ces circonstances. Dom Qui étoir Alfonse de Bacan étoit frere du Mar-l'Amiral Encan. quis de Santa-Crux, & passoit pour un des plus braves Espagnols de son tems. Les autres Généraux de sa Flotte étoient Britandona, Chef de l'Escadre Basque: le Marquis d'Aremberg, Chef de l'Escadre de Seville, & Dom Louis Coutinho, qui commandoit les Vaisseaux de transport. Ils perdirent dans cette action près de mille hommes, & deux Officiers confidérables, Dom Louis de Saint Jean, & Dom George Prunaria de Mallaga. Quoique la Vengeance fût le seul Vaisseau qui se trouva engagé dans la Flotte ennemie, le Foresight, & plusieurs autres dont le nom ne s'est pas conservé, essuyerent quelques volées de canon, & les rendirent avec usure au commencement du combat. L'exemple de l'Amiral fut ensuite celui qu'ils imiterent; & l'on croit appercevoir dans le Récit de

Diii

# HISTOIRE GENERALE

GREENWILL. Raleigh, qu'il est embarrassé à les jus-

1591.

conduite de wart,

tifier. Cependant la conduite de Mylord Thomas Howart fut approuvée à Lon-Divers sent dres; & si l'on en croit l'Auteur de cette Relation, non-feulement l'Amiral fut PAmiral Flo-loué d'avoir ménagé les Vaisseaux de l'Angleterre, qui n'étoient point en état de résister à des forces supérieures, mais on auroit volontiers dispensé le Chevalier Greenwill d'un témoignage de valeur qui couta si cher à la Nation.

More de tireenwill.

Ce brave homme mourut quelques jours après de ses blessures à bord de l'Amiral Espagnol, sans qu'on ait sçu si fon corps fut jetté à la Mer, ou s'il fut conservé pour l'honneur de la fépulture. Mais sa mort sut suivie par des événemens fort extraordinaires. Les prifonniers Anglois ayant été distribués sur dissérens Vaisseaux, il en resta sept fur la Vengeance, avec environ deux cens Espagnols que Dom Alfonse y fit passer, après l'avoir fait radouber dans l'Isle de Flores. Pendant que le Ciel paroissoit fort serain, il s'éleva une horrible tempête qui dispersa la Flotte, & qui fit périr quatorze Vaisseaux, au nombre desquels la Vengeance alla se brifer contre l'Isle de Saint-Michel. Raleigh assure que d'autres Flottes d'Espa-

gne ne furent pas moins maltraitées par GIENWILL la même tempête, & que les Espagnols perdirent plus de cent Vaisseaux dans divers endroits de cette Mer. Il cite des gée par une Lettres de l'Isle Tercere, par lesquelles temoète il paroît que les flots jetterent sur la Côte de cette Isle plus de trois mille cadavres; & les Espagnols, dit-il, confessent eux-mêmes qu'il leur en coûta dix mille hommes. En supposant la vérité de ce récit, il n'y auroit point de plainte à faire de l'Ecrivain, s'il ne panchoit à regarder cet événement comme une espece d'expiation pour la mort du Chevalier Greenwil, ou pour la perte de son Vaisseau.

Le même Auteur s'étend beaucoup fur ce qu'il appelle l'artifice que les Efpagnols employerent pour éluder les deux promesses que leur Amiral avoit faites aux Anglois. La plûpart des prifonniers ayant demandé d'être laissés dans les Isles, pour attendre l'occasion de retourner en Angleterre, un Gentil- Irlandois an homme Irlandois nommé Maurice Fitz- pagne. John, fils du fameux Comte de Defmond, offrit de les engager au service d'Espagne. Comme ils étoient Catholiques, & qu'avec une paye plus considérable ils devoient trouver la liberté de vivre dans leur Religion, ils ne pa-D iii

2591.

GREENWILL roîtra pas fort surprenant qu'ils pussent se rendre à cette proposition. Cependant l'Ecrivain s'emporte contre eux & contre Fitz-John, jusqu'à leur prodiguer des noms fort odieux. Il y joint l'histoire infortunée d'une illustre Mai-

malheur de la Defmond.

fon qu'il croit deshonorer par des événemens qui font sa gloire à d'autres Noblesse & yeux que les siens. La Maison de Desmond, une des plus nobles des Isles Britanniques, ayant eu le malheur de se trouver mêlée dans les guerres civiles d'Angleterre, la qualité de Catholique attira sur le Comte Jean de Desmond, Palatin de Kerry, & fans contredit le plus grand Seigneur d'Irlande, toutes les rigueurs de la Cour de Londres. Il fut condamné au dernier supplice avec plusieurs Seigneurs du même Sang. Maurice Fitz-John, qui servoit alors sur la Flotte Espagnole, s'étoit refugié en Espagne pour la même cause.

### CHAPITRE XIV.

Voyage aux Isles Açores en 1591 par le Capitaine Robert Flyke.

FLYKE. 1591.

CI le chagrin d'une perte est proportionné aux espérances qu'elle détruit, l'Angleterre n'avoit point essuyé

# DES VOYAGES, LIP. II.

de coup plus sensible que dans le dernier voyage. Il faut juger des espérances que les Anglois en avoient conçues, par les nouvelles Sociétés que leurs perdues pour les Anglois. Marchands s'empresserent de former, dans l'opinion que la route alloit êtreouverte aux plus grandes entreprises. & que rien ne pouvoit plus les arrêter dans une si belle carriere. Six Vaisseaux Départ d'une Marchands de Londres furent les pre- gloife, miers qui crurent la Mer libre fur les traces de Mylord Thomas Howard & du Chevalier Greenwill. Ils partirent de Plymouth le 17 d'Août, sous le commandement du Capitaine Flyke. On nous a conservé les noms des quatre principaux : le Costely, le Centurion, le Cherubin, & le Marguerite-Jean. Mais l'Auteur ne nomme, avec le Commandant, que deux Capitaines, Brothus & Furtho.

FLYKE.

15912

E pérances

Cette Flotte marchande ayant été informée par la Cour des ordres que la Flotte Royale avoit reçus pour sa navigation, devoit la chercher entre le 30 & le 38 degré de latitude; & si elle ne la rencontroit point à cette hauteur,. elle devoit s'avancer jusqu'aux Isles de Flores & de Cuervo, où l'on supposoit que Mylord Howard auroit pû se trouver dans la nécessité de chercher des FLYKE.

1591.

Rencontre du Dragon

d'or,

rafraîchissemens. Le 28, Flyke eut sæ vûe des Côtes de Portugal; & le 29, ayant trouvé le vent si favorable à la hauteur de Panicho, qu'il ne pût douter que la Flotte Royale ne fût bien loin devant lui, il en profita pour continuer sa navigation. Le 30 il rencontra le Dragon d'or, commandé par le Capitaine Reyden, que la tempête avoit féparé du Comte de Cumberland. Il apprit de ce Vaisseau qu'une Flotte Espagnole de plus de cinquante voiles avoit pris vers les Isles; mais il ne recut aucune nouvelle de celle d'Angleterre.

Flyke cherde l'Amiral Howart,

Le 4 Septembre, étant arrivé aux che la Flotte Terceres, il visita toutes ces Isles an Sud & au Nord, pendant quatre jours, sans trouver un seul Vaisseau qui lui. pût rien apprendre de Mylord Howard & de la Flotte d'Espagne. Alors il prit à l'Ouest de Fyal, pour se conformer aux instructions qu'il avoit reçues de la Cour. Vers le soir il découvrit un Vaisfeau; mais un calme qui furvint, l'empêchant d'en approcher, il se contenta d'envoyer deux Chaloupes bien armées qui le perdirent bientôt de vûe; ce qui lui fit juger que c'étoit quelque Bâti-ment Espagnol. Le vent se leva pendant la nuit. Flyke remit à la voile aufsi-tôt. Le Centurion, qui avoit jetté

FLYKE. 1591,

l'ancre à quelque distance, ne parut pas le lendemain, & donna pendant tout le jour beaucoup d'embarras à le chercher. Enfin, les autres comptant qu'il se souviendroit du rendez-vous, qui étoit les Isles Flores & Cuervo, continuerent de porter à l'Ouest jusqu'à la hauteur qu'on leur avoit marquée. Ils ne purent y tenir long-tems contre le vent & les tempêtes; mais ils furent poussés fort heureusement vers l'Isle de Flores, où ils rejoignirent le Centurion qui leur donna un juste sujet defrayeur. Il avoit rencontré deux jours auparavant quarante-cinq Vaisseaux de la Flotte Espagnole. Flyke jetta l'ancre dès le foir entre Flores & Cuervo, pour affembler tranquillement le Conseil. On Il tient cony prit la résolution d'envoyer d'abord seil à bord. les Chaloupes à terre, fous la conduite du Capitaine Brothus, qui fut chargé de prendre des informations, & de se procurer de l'eau pour toute la Flotte; ensuite de ranger toutes les Isles voisines, dans l'espérance d'y rencontrer Mylord Howard; &, si l'on ne tiroit aucun fruit de ces deux tentatives, de remettre directement à la voile pour le Cap Saint-Vincent.

Les Chaloupes étant parties pour gagner le rivage, un simple mouvement

FLYKE.

1591.

Vaisleaux.

de curiosité porta le Costely à s'approcher de la Côte. Il y découvrit deux Voiles, & cette vûe lui fit tirer aussi-tôt un coup de canon, pour avertir le reste de la Flotte & les Chaloupes; c'étoient deux Barques de Bristol, qui avoient cherché inutilement Mylord Howard. Il est séparé Mais leur rencontre devint un bonheur de sa Flotte extrême pour les Chaloupes, qui étoient retournées à bord, après avoir reçu le fignal du canon; car à peine y furentelles arrivées, qu'il s'éleva une furieuse tempête, qui dura trois jours entiers; & dans l'agitation terrible des flots, leur perte étoit infaillible. Flyke fut féparé du reste de sa Flotte avec le Cherubin & le Costely. Il ne rejoignit les autres qu'à Tercere, on, par une disposition fort étrange de la Providence, le vent les poussa tous ensemble, tandis que Mylord Howard, arrivant aux Açores, venoit y tomber malheureusement dans la Flotte Espagnole. Ce n'est pas qu'il eût pû tirer beaucoup de secours, contre une Armée si puissante, de six Vaisseaux Marchands, qui ne le cherchoient au contraire que pour recevoir le sien. Mais il n'en est pas moins surprenant que de part & d'autre ils eussent été si long-

tems dans cette Mer, sans avoir pû se

rencontrer.

# DES VOYAGES, LIV. II. 85

Flyke rencontra plusieurs Bâtimens Espagnols que la tempête avoit dispersés avant le combat du Chevalier Greenwill, & dont il ne put tirer par conséquent la moindre information. Il en prit seaux Espadeux dans la Rade de Tercere; la Con-gnols. ception, commandée par le Capitaine François Spinosa, chargée de cuirs, de cochenille, & de soie crue. L'autre étoit un Portugais, déja si maltraité par la tempête, qu'avec tous les foins qu'on prit pour le fauver, on ne put l'empêcher de couler à fond la nuit fuivante. La Conception n'étoit gueres en meilleur état; & dans la crainte du même malheur, Flyke se hâta d'en faire transporter la cargaison sur sa Flotte. Elle confistoit en quarante-deux Caisses de cochenille, quarante balles de soie, & quatre mille sept cens cuirs; mais en ouvrant tous les réduits de la chambre du Capitaine, on y trouva une grosse somme d'argent, qui devint une source de discorde pour les Anglois. Flyke per-fuadé qu'elle devoit tourner au profit de vise les Anla Compagnie qui l'employoit, déclara glois. qu'il n'en pouvoit faire d'autre usage; & ses gens au contraire, résolus de la partager entr'eux, lui firent entendre que ce qu'il n'accorderoit pas volontairement, ils l'obtiendroient par la vio-

PLYKE.

1591.

FLYKE.

lence. Cette menace n'ayant pû l'ébranler, ils se jetterent en esset sur la caisse où l'argent étoit renfermé. La crainte qu'une si criminelle fédition n'eût d'autresuite, sur-tout à la vûe des Espagnols, qui étoient en assez grand nombre pour saisir l'occasion de se révolter, força Flyke de céder aux mutins. Mais ce relâchement de la discipline, joint à la nouvelle qu'il reçut bientôt du malheur de Greenvill & de la Flotte Angloise, lui fit prendre le parti de retourner en Angleterre. Il apprit par diverses informations que les Espagnols, avant que d'arriver à l'Isle de Flores, avoient déja perdu un grand nombre de Vaisseaux, fans y comprendre les deux dont il s'étoit saisi. Les tempêtes qui succederent, & qu'il évita heureusement dans une petite Rade de Tercere, le rendirent témoin d'une partie des naufrages que j'ai rapportés dans le Voyage du Chevalier Greenwill. Il tira de ses Prisonniers un état de la Flotte Espagnole, qui mérite le soin qu'Hackluyt a pris de le conserver. Le voici dans les mêmes termes.

Perte des Espagnols.

Etat de leurs Flottes en 1591, tiré de leurs propres Mémoires.

La Flotte de la nouvelle Espagne, en quittant l'Europe, étoit composée de cinquante-deux Voiles. L'Amiral & le Vice-Amiral, de six cens tonneaux, un Vaisseau de mille, quatre ou cinq de

neuf cens, plusieurs de quatre & de cinq cens, & les moindres de deux cens. De ce nombre, dix-neuf périrent sur les Côtes de la nouvelle Espagne, & la perte des hommes sut estimée à 2600; de sorte qu'il n'en arriva que trente-trois à la Havane.

FLYKE. 1591.

La Flotte de Terra-Firma étoit de cinquante Vaisseaux à son départ pour Nombre de Dios. Après y avoir déchargé, les maladies l'obligerent de retour-ner à Carthagene; mais avant qu'elle se remît en Mer pour l'Europe, plusieurs de ses Vaisseaux partirent séparément, de sorte qu'en arrivant à la Havane, elle étoit réduite au nombre de vingt-trois. Elle y trouva les trente-trois Bâtimens de la nouvelle Espagne, douze de Saint Domingue, & neuf de Honduras, ce qui formoit ensemble une Flotte de soixante-treize Voiles, qui partit de la Havane le 17 Juillet 1591. Elle arriva le 10 d'Août à la hauteur d'environ 35 degrés; & ce fut là que le vent ayant changé tout-d'un coup du Sud-Ouest au Nord, souleva si furieusement la Mer, que tous les Espagnols se virent en danger de périr. L'Amiral fut submergé avec cinq cens hommes qu'il avoit à bord; & cinq ou fix autres gros Vaisseaux eurent le même sort. Trois ou quatre jours après

459I.

il s'éleva une autre tempête aussi terrible que la premiere, & qui causa la perte de quatre Bâtimens. Verslafin d'Août, au 38 degré de latitude, il s'en éleva une troisième, qui réduisit la Flotte au nombre de quarante-huit Vaisseaux.

Nombre des reviennent en Efpagne.

Elle étoit dans cet état, lorqu'elle ar-Vaisseaux qui riva aux Isles Açores le 5 ou le 6 de Septembre, à la reserve de quelques Marchands, que le vent, ou d'autres raisons avoient conduits plutôt à Tercere, deux desquels tomberent entre les mains de Flyke. Mais après avoir battu les Anglois à Flores, elle effuya une nouvelle tempête, & d'autres disgraces, qui la diminuerent presque de la moitié; de sorte que de cent trente-trois Vaisseaux qui étoient partis cette année de l'Espagne pour les Indes Occidentales, il n'en revint que vingt-cinq.

Le même Ecrivain raconte, sur la foi des Espagnols qui avoient été pris dans la Conception, qu'un Religieux Franciscain, Aumônier de l'Amiral Espagnol, prédit les tempêtes dont la Flot-

Prédiction te étoit menacée. Mais les raisons qui avoient échauffé son zèle jusqu'à le rend'un Moine . fondée sur les dre capable de pénétrer dans l'avenir, débauches des Matelots ne font pas beaucoup d'honneur à la dif-Espagnois, cipline qui regnoit alors sur les Vaisfeaux d'Espagne, Ce saint Religieux re-

FLTKE.

marquant avec surprise que dans tout l'Equipage il n'y avoit presque person-ne qui sit usage de son ministere, entreprit d'approfondir la cause de ce relâchement. Il découvrit qu'entre les Esclaves qui étoient sur les Vaisseaux, il y en avoit un grand nombre qui faisoient un infâme trafic de leur corps, & que la plûpart des Espagnols y trouvoient de l'amusement. N'ayant point assez d'autorité pour arrêter le desordre, il s'adressa d'abord aux principaux Officiers; mais la plûpart étant fouillés du même vice, il les trouva peu disposés à l'écouter. Il prit le parti de porter ses plaintes à l'Amiral, qui lui répondit froidement qu'il y avoit des maux nécessaires, que la prudence & la charité même devoit faire supporter. Alors n'écoutant plus que son zèle, il résolut d'attaquer ouvertement ceux qu'il avoit reconnus les plus coupables. Ses invectives tomberent indifféremment sur les Officiers & les Matelots. Mais la honte du reproche ne toucha pas fort vivement des pécheurs endurcis. Ce fut à cette extrémité que le Franciscain s'armant d'un Crucifix, déclara non-seulement aux coupables, mais à ceux-mêmes qui souffroient le crime avec le pouvoir de l'empêcher, qu'ils étoient à la veille d'effuyer les plus

# 00 HISTOIRE GENERALE

FLYKE. 1591.

Elle le véri-

rudes châtimens du Ciel. En effet, aut milieu de la plus heureuse navigation, la Flotte essuya une affreuse tempête, qui fut accompagnée de tous les mal-

heurs que j'ai rapportés.

L'Auteur Anglois conclud que les mêmes vices devoient être répandus sur plus d'un Vaisseau, puisqu'il en périt un si grand nombre. Cette refléxion peut être vraie, quoiqu'elle paroisse peu férieuse; mais il n'y a pas plus de vérité que de décence dans celle qu'il fait ensuite sur le fort du Franciscain, qui ne fut pas excepté du châtiment du Ciel dans le zele & cha- naufrage de son Vaisseau. Ce Religieux, rité du même effrayé lui-même de l'exécution d'un

Moine.

oracle qui n'étoit peut-être dans ses propres idées qu'un excès de zèle, s'efforça d'abord de fléchir le Ciel par ses prieres; mais lorsqu'il vit le Vaisseau prêt à s'ouvrir, & sa perte inévitable, il oublia le danger, pour se livrer à tous les exercices de la charité. Quelques Matelots échapés au naufrage, à la faveur de plusieurs poutres qui leur sirent gagner un autre Vaisseau, rendirent témoignage qu'il avoit foutenu jusqu'au dernier moment le caractere d'un Héros Chrétien. Il paroît surprenant qu'après avoir rapporté toutes ces circonftances, le même Ecrivain puisse en pren-

### DES VOYAGES, LIV. II. 91

dre droit de ravaller, par de froides railleries, une action qui a peut-être plus de grandeur & de véritable noblesse que la valeur desesperée du Chevalier Greenwill. FLYKE. 1591.

### CHAPITRE XV.

Diverses Expeditions des Anglois, pour s'ouvrir l'entrée des Indes Orientales

Oin d'être abattus ou refroidis par Remarques l'infortune de leur Flotte Royale, fur les entre-prifes des Ani'ai déja fait remarquer que les Anglois glois. y crurent trouver un avantage confidérable, en apprenant à mieux juger des forces de l'Espagne, & de ces redoutables Flottes dont l'idée seule avoit effrayé jusqu'alors leurs Marchands & leurs Matelots. La glorieuse défense de Greenwill étoit une exemple qui fembloit proposé à la Nation, pour lui faire comprendre qu'avec du courage & de la constance, rien ne lui seroit imposfible à nombre égal, puisqu'un seul Anglois, armé de ces deux vertus, avoit été capable de disputer si long-tems la victoire aux Espagnols. C'est du moins l'idée que les Étrangers mêmes nous donnent alors des dispositions de l'An-

### HISTOIRE GENERALE

LINSCHO-TEN.

1589. Linichoten.

gleterre. Un Ecrivain Hollandois, qui revenoit de Goa dans le même tems, & que le hasard rendit témoin d'une parqui étoit tie des événemens que j'ai rapportés dans les derniers articles, en a publié la relation, avec la naïveté qui fait son caractere. Il étoit fur la Flotte Espagnole & Portugaise. Son témoignage, dans ce point de vûe, est d'autant plus important, que non-seulement il sert à confirmer la narration des Anglois, mais qu'il supplée à leurs omissions, par un grand nombre de circonstances hiftoriques.

Il arrive de Goa aux Isles Acores.

Linschoten, parti de Goa en 1589, avec les Portugais, arriva le 22 de Juillet à la hauteur des Isles de Flores & de Cuervo. Il étoit dans le Vaisseau la Santa-Cruz, accompagné de trois autres; la Santa-Maria, la Conception & le Saint-Christophe. Ils découvrirent, à la vûe de ces Isles, trois Vaisseaux, qui s'avançoient vers eux, & qu'ils reconnurent bientôt pour des Anglois; mais le plus fort ne paroissant point au desfus de foixante tonneaux, ils continuerent leur navigation sans crainte, quoique les Anglois ne cessassent point de les suivre. Le jour d'après, ils apperçurent entre l'Isle de S. Georges & Graciosa, trois autres Vaisseaux de la même Nation. La

LINSCHO-15894

Flotte Portugaise, richement chargée, & trop affoiblie par une longue navigation pour chercher l'occasion de combattre, ne songea qu'à se mettre à couvert dans l'Isle de Tercere. Elle y arriva heureusement, malgré quelques volées de canon que les Anglois envoyerent au Santa-Cruz. Le Portugal étant alors réuni sous la domination d'Espagne, il fembloit, dit Linschoten, que des Portugais dussent se présenter sans Désiance en défiance dans tous les lieux où la Cour tre les Espad'Espagne avoit ses Gouverneurs. Ce- Portugais. pendant, ne voyant paroître aucune Chaloupe Portugaise, & ne recevant aucune marque qu'ils fussent regardés comme amis, ils n'approcherent du Château qu'avec crainte. La cause de cette froideur, du côté des Habitans de l'Isle, étoit leur propre défiance. Ils sçavoient que leurs Mers étoient infestées de Bâtimens Anglois, & que l'Amiral Drake les menaçoit d'une descente. Toute l'Isle étoit armée. Ils envoyerent néanmoins deux Caravelles vers la Flotte, & dès qu'elle fut reconnue, les inquiétudes se changerent en témoignages de joie.

Les Portugais de la Flotte apprirent Etat de la avec étonnement les révolutions qui Mer à l'arriétoient arrivées dans leur Pays; mais choien.

LINSCHO-

1589.

leur fituation les rendit beaucoup plus sensibles au récit de la guerre présente avec l'Angleterre; à la ruine de la grande Flotte que l'Espagne avoit envoyée contre l'Angleterre; à l'infulte récente que Lisbonne avoit reçue des Anglois; en un mot à tous les dangers qui menaçoient le reste de leur navigation, & dont ils n'étoient pas même exempts à à Tercere. On leur déclara que l'ordre du Roi, pour tous les Vaisseaux qui venoient des Indes Orientales, étoit qu'ils demeurassent à l'ancre dans ce Port. C'étoit un azile; mais combien d'exemples avoient appris qu'il n'étoit pas impénétrable aux Anglois? Le Comte de Cumberland étoit alors à croiser entre les Isles. Il s'étoit présenté plus d'une fois à l'entrée de la rade. On reconnut même que cette retraite n'étoit pas à l'abri des disgraces de la Mer. Un Vaisfeau fort riche de Malaca y périt bientôt, malgré tous les secours. Cependant, comme le présent n'offroit point d'autre ressource, les Portugais prirent le parti de s'y arrêter. Ils y demeurerent jusqu'au 12 d'Août, que le Comte de Cumberland ayant passé à la vûe de l'Isle, parut s'en éloigner pour d'autres entreprises. La Flotte profita de cet inservalle; & prenant pour sa sûreté qua

# DES VOYAGES, LIV. II. 95

tre cens hommes des Garnisons de Tercere, elle se remit en Mer avec tant de bonheur, que dans l'espace d'onze jours elle gagna l'embouchure du Tage. Un jour plus tard, elle auroit rencontré l'Amiral Drake, qui vint se préfenter devant Cascais avec quarante Journal de Vaisseaux.

LINSCHO-TEN.

1589:

Mais, tandis qu'elle étoit à Tercere, il s'étoit passé quantité d'événemens que Linschoten prit soin de recueillir. à mesure qu'il en étoit informé. Le Comte de Cumberland fit une descente à Sainte Marie, pour y prendre des rafraîchissemens; & malgré les assurances qu'il avoit données de ses intentions, il y fut attaqué, blessé & chassé par les Habitans. Il fut reçu plus civilement à Graciosa, où il ne s'étoit préfenté qu'avec sept ou huit hommes. Ayant fait la même tentative à Fyal, ficu s détails il y trouva d'abord de la résistance; mais précédens. quelque démêlé qui furvint dans cette Isle entre les Espagnols & les Portugais, lui donna occasion d'y pénétrer. Il rasa le Château jusqu'aux fondemens, & détruisit plusieurs Bâtimens Espagnols qui étoient dans la Rade. Le Gouverneur de Tercere exerça des punitions rigoureuses sur les auteurs du démêlé qui avoit favorisé la descente des Anglois.

Confirma-

TEN.

Il fit rebâtir le Château, dans lequel il mitune Garnison composée uniquement d'Espagnols; & les Portugais surent traités comme une Nation à laquelle on prenoit peu de consiance en Espagne.

Linschoten continue de raconter qu'il arriva au Port de Tercere quatorze Vaiffeaux des Indes Occidentales, chargés de cochenille, de cuirs, d'or, d'argent, de perles, & d'autres marchandises précieuses. Cette Flotte n'étoit que le reste de cinquante Vaisseaux qui étoient partis de la Havane. Onze avoient été submergés, en sortant de ce Port, par une tempête si surieuse, que le souvenir s'en conserve encore en Espagne; & les autres se trouvoient dispersés dans l'immense étendue des Mers. Il en revint quelques-uns au Port d'Angra, mais si maltraités par les slots, qu'il en périt un à l'entrée de la Rade, fans qu'on pût rien fauver de fa cargaison, qui étoit estimée deux cens mille ducats. D'autres furent pris par les Anglois. Le corps de la Flotte remit à la voile avec de meilleures espérances; mais en approchant de la Côte d'Efpagne, elle tomba dans celle de l'Amiral Drake qui en prit douze; de sorte que d'un si grand nombre de Vaisseaux, il n'en arriva que deux en Espagne.

Le Comte de Cumberland paroissoit fouvent si proche de Tercere, & de la Rade même d'Angra, qu'on pouvoit compter ses gens sur les ponts. Les Es-pagnols & les Portugais sembloient craindre de l'irriter par les moindres. hostilités; & ne se croyant point en sûreté dans le Port, ils éviterent avec une attention continuelle tout ce qui pouvoit lui faire naître la réfolution de les y forcer. Quel avantage les Anglois n'auroient-ils pas tiré de leur confternation, s'ils en avoient été mieux informés? Mais ils se figuroient au contraire que c'étoit pour eux-mêmes qu'ils avoient des périls à redouter; & parmi tant de Vaisseaux ennemis, il s'applaudissoient du courage qui leur faisoit risquer d'être accablés par le nombre, pour en prendre quelques - uns qu'ils trouvoient écartés, ou maltraités par la Mer. Cette erreur fut si favorable aux Espagnols, qu'elle servit à leur fai-vorable aux re fauver quantité de richesses. Peu de jours après que le Comte de Cumberberland eut quitté Fyal, il y arriva six Vaisseaux des Indes, sous la conduite de Don Juan Dorives, qui y débarquerent quatre millions en or & en argent. Ensuite, craignant le retour des Anglois, ils prirent le parti de se remet-Tome III.

LINSCHO-TEN.

1589.

### 98 HISTOIRE GENERALE

LINSCHO-

1589.

tre en Mer avec leurs trésors, & la fortune leur sit gagner heureusement San-Lucar. Leur bonheur sut d'autant plus étrange, que deux jours après, le Comte reparut à Fyal avec toute sa Flotte.

Deux riches Vaisseaux Espagnols.

Il arriva au Port de Tercere deux grands Vaisseaux, qui étoient l'Amiral & le Vice Amiral d'une Flotte dispersée. tous deux chargés d'une prodigieuse quantité d'or & d'argent. Ils avoient été séparés de leur Flotte par de si affreux orages, que de leur propre aveu ils avoient souhaité mille fois de tomber entre les mains des Anglois, & d'y pouvoir racheter leur vie au prix de toutes leurs richesses. Le Comte de Cumberland, qui n'avoit point alors d'autre occupation que de croiser entre les Isles, n'eut pas le bonheur de tomber sur une proje si riche. Après des peines incroyables, ils entrerent dans le Port d'Angra, où la crainte de ne pouvoir réfister plus long-tems aux flots si près même du rivage, leur sit prendre le parti de se soulager aussi-tôt de leur cargaison. Linschoten rend témoignage que le quai se trouva couvert de ce qu'il y avoit de plus précieux au monde en or, en argent, en perles, & en toutes fortes de pierreries. L'Amiral, qui se nommoit Dom Alvaro Flores

L'Amiral atteint du mal de Naples. de Quinnes, étoit attaqué du mal de Naples, & les fatigues de la Mer avoient achevé de ruiner son tempérament. Cette raison, autant que la crainte des Anglois, lui fit abandonner le dessein de continuer sa navigation. Il convint avec le Gouverneur de Tercere d'envover les deux Vaisseaux en Espagne, après y avoir fait quelques réparations, & de demander une escorte au Roi pour y conduire le trésor. On mit deux cens foldats fur chaque bord, dans l'efpérance que cette garde seroit suffisante contre les Anglois; mais ils étoient menacés par d'autres ennemis. L'Amiral s'ouvrit en pleine mer, & fut submergé fans qu'il pût s'en fauver un feul homme. Le Vice-Amiral, après avoir été réduit à couper ses mâts, crut pouvoir se mettre à couvert du côté de

nouvelle de leur infortune. Sept ou huit mois auparavant il étoit venu à Tercere un Bâtiment Anglois, d'un Vaisseau Anglois & de portant pavillon de France, dans la vûe fon Equipage. peut-être d'observer les forces de l'Isle, mais sous prétexte d'y demander des rafraîchissemens. Soit artifice ou nécessité, il avoit été reconnu & saisi par les

Setuval; mais il se brisa contre des rochers; & de tout l'équipage il n'échappa que dix hommes pour aller porter la LINSCHO-TEN.

1589-

LINSCHO-TEN.

Habitans. L'équipage, qui n'étoit composé que de dix-huit ou vingt hommes. avoit été condamné aux travaux pénibles; & l'habitude de les voir, avoit accoutumé les Espagnols & les Portugais de l'Isle à les traiter avec assez d'indulgence. Trois d'entre eux, qui étoient Catholiques, s'étoient mariés à des Portugaifes, fans que le Gouverneur s'y fût opposé. Ils subsistoient du fruit de 1eur travail, lorsqu'on apprit à Tercere l'arrivée du Comte de Cumberland avec une Flotte Angloife. Les prisonniers, ausquels on ne refusoit pas la liberté d'aller dans toutes les parties de l'Isle, trouverent le moyen de se saisir d'une Barque de Pêcheurs, derriere certaines montagnes qui se nomment Brésil. L'industrie ne leur manqua point pour se faire des voiles. Ils se flaterent de rencontrer quelque Vaisseau Anglois aux environs de l'Isle, & dans cette espérance ils ne balancerent point à se livrer aux vents; mais ils furent jettés, malgré eux, dans une des deux petites Isles qui sont à la portée du canon de Tercere. Comme ils étoient partis avec peu de provisions, ils ne regarderent point comme un malheur de Te trouver dans un lieu rempli de Chévres & d'autres Bestiaux, que les Ha-

bitans de Tercere y font élever. Ils en Linschotuerent plusieurs, sans que les Bergers qui en ont la garde, ofassent leur demander qui ils étoient. Cependant le bruit de leur fuite s'étant bientôt répandu, on fit partir une Caravelle armée pour les suivre. Une partie s'étoient écartés dans la petite Isle, lorsque ceux qui étoient demeurés au rivage appercurent la Caravelle. Ils n'attendirent point leurs compagnons pour recommencer à fuir; & la fortune leur fut si favorable, qu'ils joignirent enfin le Comte de Cumberland. Il en étoit resté sept dans l'Isle, qui furent pris par les gens de la Caravelle. Les trois maris étoient du nombre. Ils se trouvoient coupables & du crime de leur fuite, & de celui d'avoir trompé leurs femmes. Anglois qui Le Gouverneur panchoit d'abord à les leurs fe, amers envoyer au supplice; mais après quelque déliberation, il jugea que ce seroit ouvrir la porte à des représailles dangereuses, & que les Anglois ne regarderoient pas comme un crime digne de mort, la trahison d'un mari pour sa femme. D'un autre côté, ceux qui avoient rejoint le Comte de Cumberland, lui apprirent que leurs compagnons avoient été moins heureux dansleur fuite. Il s'en trouva un qui étoit

15894

E iii

LINSCHO-

1589.

parent d'un Pilote du Comte. C'étoït assez pour lui faire prendre la résolution de secourir ces Malheureux. Il s'approcha de la rade d'Angra, où il rencontra bientôt deux Vaisseaux Espagnols, qu'il prit après quelque résistance. Cette prise fut estimée trois cens mille ducats. Mais le Comte, qui portoit plus loin ses vûes, garda sur son bord les deux Capitaines Espagnols avec leurs principaux Officiers; & faisant conduire civilement le reste de l'Equipage à Tercere, il fit déclarer au Gouverneur que s'il ne renvoyoit pas fur le champ les Prisonniers Anglois, les siens alloient être envoyés en Angleterre. Cette déclaration produisit l'effet qu'il s'en étoit promis. Cependant il restoit une difficulté qui sembloit demander quelque exception. Le Comte de Cumberland, à qui l'on renvoya d'abord les Anglois qui n'étoient pas mariés, apprit d'eux-mêmes la raison qui faisoit retenir les trois autres. Il ne put condamner la conduite du Gouverneur; mais il exigea qu'on fit dépendre des trois maris le choix de demeurer à Tercere avec leurs femmes, ou de prendre leurs femmes avec eux sur la Flotte Angloise. On s'attendoit qu'ils prendroient le dernier de ces

deux partis. Cependant, après avoir Linschobalancé entre le desir de revoir l'Angleterre, & l'établissement qu'ils avoient à Tercere, ils se déterminerent à vivre fous la domination du Roi d'Espagne.

1589.

1590.

Linschoten n'ayant point quitté Tercere, continua d'observer une variété d'événemens qui se succedoient tous les jours. Il arriva au mois de Janvier 1590, un Vaisseau des Indes Occidentales, avec la triste nouvelle qu'une Flotte de cent Vaisseaux partie de Terra Firma, avoit été jettée par la tempête sur les Côtes de la Floride, où quantité de Bâtimens avoient fait nau- Naufrage frage, avec la perte d'une infinité d'hom- nombre de mes, & d'une immense quantité de ri- Vaisseaux. chesses. Linschoten remarque que l'année 1589 fut extrémement funeste à l'Espagne & au Portugal. De plus de deux cens Vaisseaux qui partirent dans cet intervalle, de la nouvelle Espagne, de Saint-Domingue, de la Havane, du Cap Verd, du Brésil, de la Guinée, &c. pour retourner dans l'un ou l'autre de ces deux Royaumes, il n'y en eut pas plus de quatorze ou quinze qui échapperent à la fureur des flots, ou aux armes de leurs ennemis.

Dans le cours du même mois, Linf- Bâtimens Eiii

LINSCHO-TEN.

1590.

gnc,

choten vit arriver quinze Vaisseaux de Seville, la plûpart Hollandois & Anglois, qui avoient été arrêtés en Espa-Anglois arrê- gne. Ils étoient chargés de troupes & tés en Esp. - de munitions, pour escorter le trésor de l'Amiral Dom Alvaro Flores de Quinsnes. Ce Seigneur Espagnol étoit retourné en Espagne, où il n'avoit pris terre que pour entrer au tombeau. On remarqua comme un effet extraordinaire de l'ascendant des passions sensuelles, qu'il ne renonça qu'à l'extrémité de fa vie au commerce d'une femme qu'il aimoit, quoiqu'il ne pût douter qu'elle ne fût la cause de sa mort, ayant des preuves certaines qu'elle étoit atteinte avant lui du même mal. La Flotte de Seville arrivoit dans une faison où les vents font si impétueux à Tercere, qu'elle eut beaucoup de peine à gagner le Port. Elle prit un petit Bâtiment Anglois, qu'elle amena comme en triomphe. Cette conquête n'auroit pas mérité une remarque particuliere, si elle n'étoit devenue l'occasion d'un accident fort extraordinaire. Linschoten, qui en rapporte toutes les circonstances, laisse douter à quelle cause il doit être attribué; mais les Espagnols ne manquèrent point de le mettre sur le compte de l'amour. Les Anglois qui avoient été pris

Accident fort tragique.

dans le Bâtiment étoient gardés fur leur propre bord. Tandis qu'ils y attendoient tranquillement la loi du Vainqueur, un Espagnol monta parmi eux; & de huit qui se présenterent à sa rencontre, il en poignarda six, avec un mouvement si prompt & si furieux, qu'il n'eurent pas le tems de se reconnoître. Les deux autres, menacés du même sort, sans aucun moyen de l'éviter, s'embrasserent étroitement, & se précipiterent dans la mer. Une tragédie si sanglante. ne causa pas moins d'horreur aux Espagnols qu'aux Anglois. Le Meurtrier fut chargé de chaînes; & dans l'éton-nement de son crime, le Gouverneur de Tercere résolut de l'envoyer au Roi d Espagne. Linschoten paroît persuadé " qu'il n'avoit conçu tant de haine contre les Anglois, que sur le récit d'un de ses parens, qui avoit en quelque chose à soustrir de cette Nation. Mais comme une raison si légere auroit manqué de vraisemblance, on prit soin dans les informations qui furent envoyées à la Cour d'Espagne, de supposer des outrages violens contre sa femme & sa sœur. Il s'obstina lui même à ne pas découvrir la cause de sa fureur, sans qu'on s'apperçût néanmoins que sa raison sût alterée. Philippe II. qui regnoit alors fix:

LINSCHO-

15900

Caufe de

LINSCHO-TEN.

1590.

l'Espagne & le Portugal, interrogea luimême ce farouche Espagnol; & n'ayant pû tirer le moindre éclaircissement de sa bouche, il prit le parti de l'envoyer en Angleterre, en faisant déclarer à la Reine Elisabeth, qu'il lui abandonnoit la punition d'un crime auquel il ne pouvoit imposer de juste châtiment, parce Sort du cou- qu'il n'avoit pû le pénétrer. Cependant, fur les instances de plusieurs personnes, il changea de résolution, pour condamner le coupable à perdre la tête; & cette Sentence même fut révoquée, à la priere de quelques Prélats qui lui firent obtenir sa grace entiere. Quoique ce trait n'appartienne point à l'Histoire des Voyages, il s'y trouve lié dans la suite par les plaintes que les Anglois firent

retentir contre les Espagnols, pour justifier à leur tour les violences dont ils furent accufés. Hackluyt a cru même qu'il ne pouvoit apporter trop de soin à vérifier que l'assassin n'avoit eu que les reproches communs de la guerre à faire aux Anglois. Il traite d'imposture les informations qui supposoient de justes causes de haine, fondées sur l'amour conjugal, ou sur l'amitié fraternelle. En effet il seroit surprenant que Linschoten, témoin oculaire de cette tragique avanture, en eût déguifé la fource, s'il l'eût

pable.

crue bien avérée. Mais ce qui n'est pas moins étrange, c'est que dans l'opinion apparemment qu'un crime de cette nature n'avoit aucun rapport à la guerre, les Anglois n'en prirent pas droit de traiter leurs Prisonniers avec plus de rigueur, & qu'ils se reposerent de leur vengeance sur la justice du Roi d'Espagne.

LINSCHO-TEN.

1590.

La Flotte qui devoit escorter les tré- Flotte d'Esfors de l'Amiral Quinnes, partit enfin evite les Anavec ce précieux dépôt. Elle se trouvoit glois. augmentée de quatre Vaisseaux, & compolée par conféquent de dix-neuf, aufquels il ne manquoit ni troupes ni munitions. Elle mit à la voile pour San-Lucar; mais le vent, plus favorable qu'elle ne se l'imaginoit, la poussa vers Lisbonne, malgré l'art & tous les efforts des Pilotes. Ce changement de course lui fit éviter la rencontre d'une Flotte Angloise de vingt Vaisseaux qui l'attendoit au Cap de Saint-Vincent. Les richesses de l'Amiral furent débarquées à Lisbonne & transportées par terre à Seville.

Le 7 d'Août, l'Isse Tercere fut effrayée par la vûe de ces mêmes Vailfeaux Anglois, qui cherchant encore la Vaines menaces d'une Flotte Espagnole, s'étoient avancés jus-Flotte Anqu'aux Isles Açores. Ils étoient com-gloise.

LINSO, O-TEY.

1590.

mandés par l'Amiral Martin Frobisher : avec le double dessein d'ouvrir le passage aux Marchands de leur Nation, & de le fermer aux Flottes d'Espagne. La fituation & les forces de Tercere mettoient cette Isle assez à couvert; mais les autres, & furtout celle de Fyal, où l'Amiral Ánglois s'adressa pour obtenir des provisions, furent menacées de toutes les horreurs de la guerre, pour avoir non-seulement rejetté la demande des Anglois, mais tiré fur leurs gens, & leur en avoir tué plusieurs. Cependant le Gouverneur de Tercere y fit passer si heureusement du secours, que Frobisher remit à d'autres tems une vengeance douteuse, qui lui auroit fait interrompre fa commission.

On reçut avis le 30, à Tercere, qu'il étoit parti de Carumbo ( ou Troin ) une

Secoverac-Flotte de quatre-vingt voiles, qui de-

PEfpagne à la voit aller faire une descente en Breta-Fgue deFran-gne, pour secourir le parti de la ligue contre le Roi de Navarre. Dans le même tems deux Ourques des Pays-bas rencontrerent entre le Portugal & Tercere quatre Vaisseaux Anglois, qui les laisferent passer sans leur nuire, mais de qui elles apprirent que l'Amiral Drake avec quarante Vaisseaux de guerre, attendoit la Flotte de Carumbo à l'entrée

de la Manche. Ces deux nouvelles, ar- Linschorivées presqu'ensemble à Tercere, y répandirent d'autant plus d'effroi, que si la Flotte Angloise manquoit les Espagnols, on ne douta point qu'elle ne vînt fondre sur les Isles, pour ne pas retourner en Angleterre sans avoir tiré quelque fruit de sa course. Les Côtes furent gardées & fortifiées avec de nouveaux foins.

TEN. 1590.

Le 1 de Septembre, il arriva dans l'Isle de Saint-Michel un Vaisseau Portugais de Fernambuck au Brefil, qui raconta que l'Amiral de la Flotte Portugaife des Indes Orientales ayant manqué l'Isle de Sainte-Helene, étoit venu mouiller au Port de Fernambuck, malgré les défenses expresses de la Cour d'Espagne. La raison qui faisoit défendre d'entrer dans ce Port, venoit de la multitude de Vers qui s'y attachoient vers de Fers aux Vaisseaux. On craignoit l'approche nambuck. des Bâtimens qui en étoient fortis, comme on craint celle des malades dans un tems de contagion. Le même Vaisseau, que l'Amiral Portugais nommé Bernardin Ribero, ramena heureusement à Lisbonne, ayant entrepris l'année suivante de retourner aux Indes, périt dans un tems fort tranquille, sans qu'on pût se figurer d'autre cause de son mal-

### TIO HISTOIRE GENERALE.

Linscho-TEN. heur que les vers, qui l'avoient insenfiblement consumé.

1590.

Grandes pertes des Efpagnols.

Le 5 du même mois, on vit arriver à Tercere une Caravelle de Cuervo, chargée de cinquante hommes, qui étoient l'Equipage d'un Vaisseau Espagnol des Indes Occidentales, pris nouvellement par les Anglois. Ils avoient été mis à terre dans l'Îsse de Cuervo. parce que les Flottes Angloises n'aimoient point à se charger d'un si grand nombre de prisonniers. Mais ils étoient alors en si grand nombre dans ces mers. qu'il leur échappoit peu de Vaisseaux Éspagnols ou Portugais. La Flotte de Goa, pour éviter leur rencontre, ne trouva point d'autre moyen que de prendre au quarantiéme & jusqu'au quarante-deuxiéme degré. Le Roi d'Espagne, informé de tant de pertes, donna ordre que la Flotte de la Havane attendît l'année suivante pour mettre à la voile. Mais les incommodités qu'un si grand nombre de Vaisseaux essuyoient dans un lieu où souvent toutes sortes de provisions manquoient pendant l'hiver, en forcerent plusieurs de courir les hazards du voyage. La plûpart tom-berent entre les mains des Anglois; & Linschoten assure que pendant des jours entiers, on ne voyoit arriver à Tercere

que des Espagnols pris sur tant de Bâ- Linschotimens, dont les Anglois ne manquoient point de mettre l'Equipage à terre dans quelqu'une des Isles voisines. Ainsi l'Espagne perdoit la meilleure partie de ses richesses par le peu de soin qu'elle prenoit de les défendre; tandis que l'Angleterre, n'épargnant rien pour armer ses Flottes, s'enrichissoit doublement par le butin qu'elle enlevoit à ses ennemis, & par la facilité qu'elle procuroit à ses Marchands pour exercer le commerce.

TEN.

1590:

Linschoten étoit arrêté à Tercere par Raison qui l'intérêt qu'il avoit à la cargaison du choten à Ter-Vaisseau de Malaca qui avoit péri dans cere. le Port de cette Isle, en arrivant avec la Flotte des Indes Orientales. La Cour de Madrid, dont on attendoit les ordres sur cet événement, envoya dans une Caravelle un Officier qui arriva le 19, chargé des volontés du Roi. Dans le même tems une Flotte puissante étoit partie de Carumbo, pour venir attendre aux Isles Açores les Flottes Espagnoles & Portugaifes des deux Indes. & pour les escorter jusqu'au Tage. Mais elle fut tellement dispersée par la tempête, qu'il n'en arriva que deux Vaisfeaux à Tercere. Ce fut cette nouvelle disgrace qui fit prendre à la Cour d'EsLINSCHO-TEN.

1590.

pagne le parti de faire demeurer ses Marchands à la Havane jusqu'à l'année suivante. La cargaison du Vaisseau de Malaca, qui devoit revenir sous la mê-me escorte, sut arrêtée à Tercere par la même raison, & Linschoten obligé. par conséquent d'y passer l'hyver. Le 23 d'Octobre, on sut informé par

une Caravelle arrivée de Portugal, que de cinq Vaisseaux qui étoient partis au commencement de l'année pour les Indes Orientales, quatre étoient revenus au Port de Lisbonne, après avoir erré pendant quatre mois dans les mers; & Matheurs de que le cinquiéme, qui portoit le Vice-Roi Dom Mathias d'Albuquerque, avoit essuyé toutes sortes de disgraces & de miseres avant que d'arriver à Malaca. Suivant la relation qu'il envoya lui-même de son voyage, il perdit deux cens quatre-vingt hommes dans le cours de sa navigation. Linschoten raconte, fur le témoignage des Espagnols au milieu desquels il vivoit, que ce Seigneur ne s'étoit engagé dans cette infortune que par un excès d'ambition. La crainte qu'il avoit d'être dépouillé de son emploi, s'il retournoit en Espagne avec les quatre autres Vaisseaux, lui avoit fait jurer, qu'il arriveroit aux Indes, ou qu'il périroit dans son Bâtiment. Sa

Mathias d'Albuquerque

vanité n'étoit pas moins excessive. Avant que de quitter Lisbonne, il se fit peindre derriere la Galerie de son Vaisfeau, avec son bâton de commande- Son orgueil; ment à la main, vis-à-vis de la Fortune, à laquelle il adressoit ces mots, en Espagnol: je veux te vaincre. Linschoten, qui l'avoit connu dans l'Indeavant fon élévation, lui attribue les plus grandes qualités d'un homme de guerre, & les qualités les plus aimables de la 10ciété; mais il ajoute qu'à peine eut-il été revêtu de la dignité de Vice-Roi, qu'il changea de caractere, & que son orgueil le fit détester, même avant son départ de Lisbonne.

Le 20 de Janvier 1591, on reçut avis de Portugal que les Anglois avoient pris un Vaisseau, envoyé au Vice Roi riche Vaisseau des Indes Orientales après le retour par les Andes quatre Bâtimens qui l'avoient abandonné dans sa navigation. Cette prise avoit fait une résistance proportionnée à sa richesse. Elle étoit chargée des plus précieuses marchandises de l'Europe. & de cinq cens mille ducats en especes. Les Anglois l'avoient menée directement à Londres, d'où ils avoient renvoyé l'Equipage à Lisbonne; & dans le chagrin d'une perte si considérable, le Roi fit faire le procès au Capitaine.

LINSCHO-

LINSCHO-

1591.

Un autre Vaisseau, chargé de poudre d'or, tomba dans la Flotte Angloise, en revenant du Château de Mina dans la Guinée. Deux Bâtimens chargés de poivre eurent le même sort, & leur cargaison sut estimée cent soixante mille ducats. Des événemens si favorables aux vûes de l'Angleterre, furent mêlés de quelques pertes ; mais elle n'eut à les reprocher qu'à la nature. Plusieurs Vaisseaux de ses Flottes, qui n'avoient pas cessé de croiser aux environs des Isles Açores, se ressentirent de l'effroyable orage qui menaça toutes ces Isles de leur ruine. Il commença le 26 du mois de Juillet par un tremblement de terre, qui dura dans l'Isle de Saint-Michel jusqu'au douze du mois suivant. Tercere & Fyal furent agitées le lendemain avec tant de violence, qu'elles paroissoient tourner. Mais ces affreuses fecousses n'y recommencerent que quatre fois; au lieu qu'à Saint-Michel, elles ne cesserent point un moment pendant plus de quinze jours. Les Infulaires ayant abandonné leurs maisons, qui tomboient d'elles-mêmes à leurs yeux, passerent tout ce tems exposés aux injures de l'air. Une Ville entiere, nommée Villa-Franca, sur renversée jusqu'aux fondemens, & la plupart de

Orage terri ble aux Isles Açores,

ses Habitans écrasés sous ses ruines. Dans plusieurs endroits, les plaines s'éleverent en collines; & dans d'autres, quelques montagnes s'applanirent, ou changerent de situation. Il fortit de la terre une source d'eau vive, qui coula pendant quatre jours, & qui parut ensuite sécher tout d'un coup. L'air & la mer, encore plus agités, retentissoient d'un bruit qu'on auroit pris pour le mugissement d'une infinité de bêtes féroces. Plusieurs personnes moururent d'effroi. Il n'y eut point de Vaiffeau dans les Ports mêmes, qui ne sonffrît des atteintes dangereuses; & ceux qui étoient à l'ancre ou à la voile, à vingt lieues aux environs des Isles, furent encore plus maltraités. Les tremblemens de terre sont fréquens aux Açores. Vingt ans auparavant, il en étoit arrivé un dans l'Isle de Saint-Michel. qui avoit renversé une montagne fort haute.

Linschoten ajoute ici l'arrivée de la Arrivée grande Flotte d'Espagne, sous le com-d'espagne mandement de l'Amiral Dom Alphon- fous l'Amiral fe de Bacan, & celle de Mylord Thomas Howard avec la Flotte Angloife. Quoiqu'il y ait quelque différence entre son récit & celui de Walter Raleigh, l'amour de la vérité ne me permet pas

LINSCHO-

1591.

LINSCHO-TEN.

1591.

d'en supprimer la moindre circonstance. Il me semble au contraire qu'un Historien doit saisir une occasion de cette nature, pour relever le prix de fon travail, en faisant sentir à ses Lecteurs, combien la vérité est quelquesois difficile à démêler, dans l'opposition de deux témoignages qui paroissent porter fur les mêmes fondemens.

Les Anglois, dit Linschoten, s'étoient flattés qu'une partie des richesfes Espagnoles passeroient sur leur Flotte. Mais l'Amiral Howard voyant les forces de l'Ennemi si supérieures aux siennes, donna ordre à tous ses Vaisseaux de ne pas s'éloigner du sien; ce qui n'empêcha point le Chevalier Richard Greenwill, qui commandoit la Les Anglois Vengeance, de s'engager parmi les Efpagnols. Il espéroit que ses Compagnons ne balanceroient point à le fuivre. Mais l'Amiral Anglois disparut

attoquent avec pene.

Creenwill.

avec toute sa Flotte, sans qu'on ait pû pénétrer la raison de cette retraite. Bravoure de Greenwill n'en soutint pas son entreprife avec moins d'audace. Son artillerie, qu'il fit jouer furieusement, coula d'abord deux Espagnols à fond, l'un de fix cens tonneaux qui étoit l'Amiral des Flybots, & l'autre de l'Escadre Basque. Il fut bientôt environné de sept ou huit

Vaisseaux qui s'avancerent brusquement à l'abordage. L'attaque & la dé-fense surent si animées, qu'il perdit cent hommes; mais il en tua plus de quatre cens. Enfin se trouvant accablé par le nombre, il reçut à la tête un coup de balle, dont il mourut peu de jours après.

LINSCHO-

159 E

Il fut porté vivant sur le Saint-Paul, Samort glai qui étoit le Vaisseau de Dom Alphonse rieuse, Bacan, Amiral de la Flotte d'Espagne. Sa blessure fut pansée par les Chirurgiens Espagnols, sans que Dom Al-phonse voulût le voir ni lui parler. Maîs tous les Capitaines & les Gentilshommes de la Flotte s'empresserent de le visiter, en joignant à l'admiration de fon courage, toutes fortes de caresses & de confolations. Il les reçut avec une constance héroïque, aussi éloigné de l'affectation de fierté que d'aucune marque d'abbatement; & sentant que l'heure de sa mort approchoit, il leur dit en Espagnol: « Richard Greenwill » est mon nom ; je meurs avec un cœur » joyeux & tranquille, car je finis ma » vie comme il convient à un Soldat, » après avoir combattu pour ma Rei-» ne, mon Pays & ma Religion. Mon " ame doit quitter ce corps avec joie, » puisque je laisse après elle l'honneur

LINSCHO-

» immortel d'avoir été un brave Sol-» dat, qui ai fait mon devoir jusqu'au

» dernier soupir.

Son carac-

Le Chevalier Greenwill étoit un Gentilhomme Anglois, riche & de bonne Maison; mais d'un caractere si martial & si hardi, qu'il avoit offert vo-Iontairement ses services à la Reine. Il s'étoit distingué par quantité d'actions fort braves, qui l'avoient fait connoître & redouter de tout le monde; car il avoit en même tems l'humeur difficile, & les Anglois mêmes avoient pour lui presqu'autant d'aversion que d'estime. Lorsqu'il s'étoit engagé dans la Flotte Espagnole, sa grande voile étoit prête; & son Vaisseau qui étoit un des meilleurs voiliers d'Angleterre, auroit pû s'échapper s'il y eût consenti; mais voyant ses gens disposés à suivre l'ordre de son Amiral, il menaça de faire pendre quiconque oseroit parler de fuite.

Les Anglois qui survécurent à leur désaite, surent distribués sur la Flotte Espagnole, où ils devinrent l'occasion d'un nouveau combat entre les Portugais & les Basques, qui se disputoient l'honneur d'avoir été les premiers à

Traitement l'abordage. Les uns avoient pris la preque les Anglois vaincus miere enseigne, les autres le Pavillon;

& depart & d'autre chacun s'attribuoit la principale gloire. A la vérité, tous ceux qui avoient abordé le Vaisseau de Greenwill, portoient des marques ho- reçoivent des norables de leur courage, soit dans Elpagnols. leurs blessures, soit dans le desordre de leurs Bâtimens, dont plufieurs relâcherent à Tercere pour se radouber. Linschoten eut la curiosité de se rendre à bord d'un Vaisseau de Biscaye, monté par Bartandona, qui avoit commandé l'Escadre Basque dans la Flotte de 1588. Son Bâtiment étoit fort gros, & du nombre de ceux que les Espagnols appelloient les douze Apôtres. Bartandona étoit alors à dîner avec le Capitaine du Vaisseau Anglois, qui étoit assis près de lui en habit de velours noir. Il traita fort civilement Linschoten, & lui accorda même la permission d'emmener pour quelques jours le Capitaine Anglois dans la maison qu'il avoit à Tercere. Le Gouverneur de l'Isle invita cet illustre Captif à dîner, & lui rendit toutes fortes d'honneurs. Linschoten reçut aussi chez lui le Pilote du Vaisseau de Greenwill, qui n'avoit pas moins de dix ou douze blessures. Le Capitaine lui laissa une lettre qui contenoit le récit de l'action, & qu'il le pria de faire remettre au Grand

LINSCHO-

1591.

LINSCHO-TEN.

1591.

Amiral d'Angleterre. Il fut conduit ensuite à Lisbonne, où il sut traité avec honneur, & de-là renvoyé fous une Efcorte en Angleterre, avec le reste des Prisonniers.

Tempête effets.

La Flotte d'Espagne demeura sur ses furicuse & ses ancres à Cuervo, pour donner le tems à quantité d'autres Vaisseaux Espagnols & Portugais de fe raffembler autour d'elle. En y comprenant les Vaisseaux de l'Inde, elle se trouva composée à la fin de cent quarante Bâtimens; mais lorsqu'elle se disposoit à mettre à la voile, il s'éleva une tempête si furieuse, que les Habitans des Isles ne se souvenoient point d'en avoir jamais vû de semblable. Quoique leurs montagnes soient si hautes qu'elles caufent de l'étonnement, la Mer lança ses flots jusqu'au sommet, & quantité de poissons y demeurerent. Ce terrible orage dura fept ou huit jours fans un moment d'interruption. Sur les feules Côtes de Tercere, il périt douze Vaisfeaux. Linschoten, qui étoit témoin de ce triste spectacle, en fait une peinture fort touchante. Pendant plus de vingt jours, on fut occupé à pêcher les cadavres, que les flots portoient continuellement sur le rivage. La Vengeance, ce glorieux Vaisseau du Vice-Amiral Greenwill,

Greenvill, fut un de ceux qui se briserent en mille pieces contre les rochers. Il fut fubmergé tout d'un coup, avec foixante Espagnols qu'il avoit à bord, & quelques Prisonniers Anglois, dont un seul eut le bonheur de se sauver: mais avec tant de contusions & de meurtrissures, qu'ayant demandé en arrivant les fecours de la Religion Catholique, il mourut presqu'aussi-tôt. La Vengeance avoit un grand nombre de beaux canons de fonte, que les Infulaires ne desespéroient pas de pêcher l'Eté suivant.

LINSCHO-TEN.

1591.

Entre plusieurs Bâtimens Hollandois, qui avoient été arrêtés dans les Ports d'Espagne pour le service de cette Couronne, il y avoit un Flybot de six cens tonneaux, fur lequel on avoit embarqué cent Soldats Espagnols, qui faifoient environ cent quarante hommes avec l'Equipage Hollandois. Le Pilote, Exemple de qui se nommoit Cornelius Marlinson, de tendresse & de courage. Schidam en Hollande, après s'être con-dans un vieile duit avec une habileté extrême pen-lard Hollandant une partie de la tempête, se trouva poussé à la vûe de Tercere; & le Capitaine Espagnol croyant que sa sûreté consistoit à gagner la rade, le pressa d'y entrer malgré toutes ses résistances. En vain le Pilote lui représenta-t-il que Tome III.

LINSCHO-TEN.

1591.

c'étoit se perdre sans ressource : il n'en reçut que des instances & des menaces injuricuses. Ce bon vieillard appella son fils, qui étoit un jeune homme de vingt ans. «Sauve-toi, lui dit-il en l'em-» brassant, & ne pense point à moi, » dont la vie ne mérite plus d'être con-» servée ». Ensuite obéissant au Capitaine, il tourna vers la rade, tandis qu'un grand nombre d'Habitans qui étoient au long des Côtes, préparoient des cordes, soutenues avec du liége, pour les présenter aux malheureux qu'ils s'attendoient à voir bientôt lutter contre les flots. En effet, le Vaisfeau fut lancé si rapidement sur les rocs, qu'il se brisa d'un seul coup, sans qu'il restât deux planches unies. De cent quarante hommes, il ne s'en fauva que quatorze, entre lesquels étoit le fils du Pilote Hollandois. Ceux que les flots jetterent sur le rivage, ou qui surent pêchés après la tempête, avoient la tête, les bras & les jambes brisées ou disloquées.

Suite de la te.

Dans les autres Isles, la perte ne sut même tempê pas moindre qu'à Tercere. Il périt deux Vaisseaux à Saint-Georges, deux à Pico, trois à Graciosa. Les flots d'ailleurs apporterent les débris de quantité d'autres Bâtimens, qui avoient fait nau-



perdre sans ressource; il n'en des instances & des menaces . Ce bon vieillard appella ui étoit un jeune homme de «Sauve-toi, lui dit-il en l'em-, & ne pense point à moi, vie ne merite plus d'être con-. Ensuite obéissant au Capitourna vers la rade, tandis and nombre d'Habitans qui long des Côtes, préparoient s, soutenues avec du liége, présenter aux malheureux tendoient à voir bientôt lutles flots. En effet, le Vaisncé si rapidement sur les rocs, ifa d'un feul coup, fans qu'il x planches unies. De cent hommes, il ne s'en fauva que , entre lesquels étoit le fils du illandois. Ceux que les flots fur le rivage, ou qui furent rès la tempête, avoient la bres & les jambes brifées ou

s autres Isles, la perte ne fut re qu'à Tercere. Il périt deux à Saint-Georges, deux à Pico, ciosa. Les flots d'ailleurs aples débris de quantité d'auens, qui avoient fait nau-





frage en pleine Mer, soit en se brisant l'un contre l'autre, soit en s'ouvrant d'eux-mêmes après avoir été fracassés par la violence des vagues. Il en périt trois de cette maniere à la vûe de l'Isle Saint-Michel, d'où l'on entendit les cris lamentables des Matelots, sans en pouvoir fauver un feul. La plupart des autres errerent affez long tems mâts, avec des peines qui ne peuvent être exprimées; & d'une si grande Flotte, on prétend qu'il n'en arriva que trente-deux ou trente-trois dans les Ports d'Espagne.

LINSCHO TEN.

1591.

### CHAPITRE XVI.

Premier Voyage des Anglois aux Indes Orientales sous le Capitaine Jacques Lancaster en 1591.

E fut dans cette situation de la LANCASTER. marine d'Espagne & de Portugal, 1591. que les Anglois crurent s'être ouvert Motifs des un passage assez libre aux Indes Orien- Anglois. tales; & qu'après avoir fait tant de dépenses & d'efforts pour diminuer les obstacles, ils jugerent que le tems étoit venu d'en recueillir les premiers fruits. On ne nous apprend point si ce voyage se sit au nom d'une Compagnie, ou sur Flotte.

LANCASTER. un ordre de la Cour, ou par le seul mouvement & aux frais des trois Ca-1591. pitaines qui commanderent les trois Vaisseaux dont la Flotte Angloise étoit composée. Ils se nommoient Georges Raymond, Abraham Kendal, & James, c'est-à-dire Jacques, Lancaster. Les noms des trois Bâtimens étoient la Penelope, le Royal Marchand, & l'Edouard Bonaventure. Quoique le Capitaine Raymond fût parti avec la qualité d'Amiral, fon Vaisseau ayant disparu dans le cours du voyage, sans qu'on ait jamais sçu quel fut son sort; l'honneur d'avoir exécuté une si grande entrepri-se est resté au Capitaine Lancaster, comme celui d'en avoir publié la relation est attribué à son Lieutenant Edmond Barker.

Son départ & fa navigation,

La Flotte étant fortie du Port de Plymouth le 10 d'Avril 1591, arriva aux Canaries le 25. Elle se trouva le 2 de May à la hauteur du Cap Blanco. Le 5 elle passa le Tropique du Cancer, & le 8 elle étoit à la hauteur du Cap Verd. Un vent Nord-Est qui ne l'abandonna point jusqu'au 13, la mit à huit degrés de l'Equateur; ensuite un vent contraire, la retarda jusqu'au 6 de Juin: ensin elle passa la ligne, mais ce ne sut qu'après s'être saisse d'une Caravelle

Portugaise qui alloit de Lisbonne au Lancaster. Bresil, chargée de 60 tonneaux de vin, d'huile, de capres, & de pois. La prise d'un Vaisseau chargé d'or auroit été moins agréable aux Anglois. Ils avoient commencé à se ressentir des incommodités du climat, dont les qualités sont extrémement dangereuses dans cette faison, entre le huitiéme degré de latitude du Nord & l'Equateur. La plus grande partie des trois Equipages étoit

attaquée de diverses maladies.

Après avoir passé la ligne, ils continuerent d'avoir le vent à l'Est-Sud-Est. & presque toujours si violent, gu'il les poussa vers le Brésil, jusqu'à cent lieues des Côtes. Enfin lorsqu'ils furent arrivés au vingt-sixiéme degré de latitude du Sud, le vent changea au Nord. Là, ils jugerent que le Cap de Bonne-Espérance étoit Est par Sud, à la distance d'entre neuf cens & mille lieues. Dans cette longue navigation, ils eurent les vents variables, mais tels néanmoins qu'ils purent toujours 's'avancer vers leur terme.

Le 28 de Juillet ils arriverent à la vûe du Cap; & jusqu'au 31, ils lutterent contre des vents contraires, dans l'espérance de le pouvoir doubler, pour gagner, 70 lieues plus loin, l'Aguada de

1591.

1591.

LANCASTER. S. Blaz, où ils se flattoient de trouver des rafraîchissemens; mais la langueur qui étoit répandue sur les trois Vaisseaux les força de chercher un lieu moins éloigné. Ils s'approcherent de la Côte au Nord du Cap; & suivant le rivage, Les Anglois ils trouverent l'Aguada de Saldanna, Baye fort commode, qui présente une Isle à son entrée. Ils y jetterent l'ancre le 1 d'Août, & l'empressement des sains & des malades fut égal à débarquer.

reachent à Saldanna.

Il se présenta d'abord quelques Sauvages fort noirs & fort farouches, qui se retirerent au même moment. Pendant plus de quinze jours, il n'en parut point d'autres; & les Anglois ne trou-Rafraîchif verent pour rafraîchissement que des sy procurent grues & des oies, dont ils tuerent plu-fieurs à coups de fusil. Ils ne virent pas non plus d'autre poisson que des moules & diverses especes de coquillage, qu'ils ramassoient sans peine au long des rocs. L'Amiral réfolut enfin de gagner l'Isle avec sa Pinace. Il y trouva des Pangouins & des veaux marins, dont il rapporta une provision fort abondante; & les Chaloupes, qui y surent envoyées deux sois, en revinrent chargées. Quelques jours après, les Chas-seurs se saisirent d'un Négre, qu'ils forcerent de pénetrer avec eux dans le

semens qu'ils

Pays, en lui faisant connoître par leurs LANCASTER. fignes qu'ils avoient besoin de bestiaux. Ils marcherent inutilement; & n'ayant rencontré aucun autre Sauvage, ils renvoyerent celui qu'ils avoient arrêté, après lui avoir fait beaucoup de carefses & quelques présens. Cette conduite leur réussit. Trente ou quarante Négres parurent bientôt, avec quarante jeunes bœufs & autant d'agneaux, dont ils donnerent une partie pour quelques especes d'aniustenciles. Un boeuf ne fut vendu que deux couteaux, une genisse & un agneau le même prix. Les bœufs de ce canton font fort gros & fort charnus; mais ils n'en font pas moins maigres. Le mouton au contraire y est assez gras. Il a sur le dos du poil aulieu de laine, & la queue extrémement grosse, comme les moutons de Syrie. Le Capitaine Lancaster tua un animal fauvage, qui se nomme, (a) Antilope, de la grandeur d'un jeune poulain, & semblable au daim pour la couleur & la taille. Les Anglois virent un grand nombre d'autres bêtes qui leur étoient inconnues; mais les singes, dont l'abondance & la groffeur les étonna, fervirent beaucoup à les amuser, par les difficultés autant que par l'agrément de cette chasse.

(4) Autrement Gazelle.

F iiij

1591.

LANCASTER.

1591.

Refolution que les maladies font prendre aux Anglois.

Dans l'étatoù les maladies reduisoient les Equipages, on crut qu'il valoit mieux se borner à deux Vaisseaux bien remplis, que d'en conferver trois fans le nombre des matelots nécessaires. De deux cens quarante hommes que le mal avoit épargnés, on en mit 101 dans l'Amiral, & 90 dans l'Edouard. Le reste, dont la santé commençoit à s'alterer, fut renvoyé en Angleterre dans le Royal Marchand. C'étoit le scorbut qui causoit les plus grands ravages: les Soldats, n'étant point accoutumés à la Mer, en étoient presque tous attaqués. Les Matelots s'en défendoient mieux, ou du moins guérissoient plus promptement lorsqu'ils pouvoient trouver des viandes fraîches; ce qui fait juger à l'Auteur qu'ils s'en garantiroient entiérement, si la nourriture étoit meil-leure sur les Vaisseaux.

Six jours après le départ du Royal Marchand, les deux autres Vaisseaux quitterent la Baye de Saldanna, & doublerent promptement le Cap de Bonne-Espérance. Mais en arrivant le 14 de Septembre au Cap de Corientes, ils surent surpris d'une surieuse tempête, avec des tourbillons si violens, que l'Amiral sut séparé de l'Edouard. Jamais on n'a eu d'autre nouvelle de son sort. Lan-

Naufrage d'un Va leau de la Flotte. caster, qui demeuroit avec son seul LANCASTER. Vaisseau, fit long-tems des recherches inutiles. Il essuya lui-même toutes les fureurs de la Mer, & des coups de tonnerre si terribles, qu'ils lui tuerent quatre hommes, & n'en laisserent aucun fans quelque marque étrange de leur violence. Les quatre qui perdirent la vie eurent la tête tournée, comme si l'on eût pris plaisir à leur tordre le col. D'autres eurent les bras & les jambes meurtries. Plusieurs furent atteints à la effets du tonpoitrine, & vomirent le fang pendant nerre. deux jours. Quelques-uns, après avoir été renversés par terre sans mouvement & sans connoissance, ne revinrent de cet état que pour fouffrir long-tems de vives douleurs, qui parcouroient succesfivement tous leurs membres. Le grand mât fut comme rongé dans quelques endroits; & dans d'autres, il s'en détacha plusieurs parties. Des broches de ser qui étoient enfoncées de dix pieds dans lè bois furent fondues, & coulerent fans brûler les parties de bois voisines.

La Mer étant devenue plus tranquil- Lancaffer le, Lancaster continua sa navigation au continue sa Nord-Est, & tomba quelques jours après à l'extrémité Nord-Ouest de l'Isle Saint-Laurent. Il ne s'en croyoit point fi proche; & ce fut par hazard qu'un de

1591.

1591.

LANCASTER. ses gens découvrit pendant la nuit à la clarté de la Lune, une blancheur extraordinaire, qu'on reconnut bientôt pour l'écume des vagues qui se brisoient contre les rochers de l'Îsle. On évita heureusement le danger. Dans une Mer encore ignorée des Anglois, on passa de même près de Mozambique sans s'en être apperçu, & l'on alla tomber, deux lieues au-dessus, dans une Baye nommée Quitangone, où l'on prit trois ou quatre barques du Pays, qui s'appellent Pangaies. Elles étoient chargées de millet, de poules, de canards; & les Négres avoient parmi eux un jeune Portugais, qui conduisoit cette provision à Mozambique. Lancaster profita de cette rencontre comme d'une faveur du Ciel; & remettant à la voile aussi-tôt, il ne fut pas long-tems à gagner l'Isle de Comore, qui est à cent lieues de la même Baye, au Nord-Est de Mozambique. Il y fut reçu par un grand nombre de Mores, & l'Isse lui parut extrémement peuplée. Seize hommes, qu'il y envoya dans fa Chaloupe, obtinrent tranquillement la liberté de prendre de l'eau. Le Roi de l'Isle lui sit demander celle de se rendre fur fon bord. Il y vint, accompagné de plusieurs Mores d'une belle taille, & vêtu d'une robe de fatin cramoifi. Les

more,

Anglois le traiterent civilement; & le LANCASTER. jeune Portugais qu'ils avoient pris leur fervant d'interprete, ils eurent aveclui une longue conférence sur l'état de son Pays, & fur la nature de ses marchandises. Mais ces apparences d'amitié couvroient un noir dessein de la part des Mores. Un Officier Anglois nommé les habitans. Mace, prenant confiance aux offres du Roi, descendit au rivage avec trente hommes, contre le sentiment de Lancaster. A peine eut-il fait cent pas sur la terre, qu'une troupe de Barbares fondant fur eux avec toutes sortes d'armes, les tuerent à la vûe du Vaisseau, d'où l'on ne pouvoit leur donner aucun secours, & sous les yeux mêmes du Roi qui sembloit n'être retourné à terre, que pour autoriser cette perfidie par sa présence.

Les Anglois partirent, avec la dou- Douleur des leur de ne pouvoir se venger d'un si Anglois. cruel outrage, mais bien instruits de la désiance qu'ils devoient garder sans cesse avec les Mores. Ils prirent le 7 de Septembre vers Zanjibar, où ils arriverent bientôt, avec la précaution de relâcher à quelque distance du Port. Ils avoient perduleur Chaloupe à Comore. Quelques planches, qu'ils avoient sur le Vaisseau, servirent à réparer cet-

1591.

ils croifen aux envi ons de Zanjibar.

te perte. Le Port de Zanjibar ne présentant rien qui fût capable de les effrayer, ils croiserent sur cette Côte pendant plus d'un mois, en donnant la chasse à toutes les Barques ou les Pangaies qu'ils pouvoient découvrir. Ils se trouverent ainsi dans l'abondance de toutes sortes de provisions, sans s'exposer au risque de les chercher dans l'intérieur du Pays. Mais ils virent un jour fortir du Port une Barque Portugaise, de laquelle il se détacha un More dans un Canot. avec une lettre pour le Capitaine Anglois. Elle venoit de quelques Portugais qui avoient un petit Comptoir dans cette Ville. Ils demandoient de quelle Nation étoit le Vaisseau qui s'arrêtoit si près d'eux, fans leur donner aucun avis de son arrivée, & quelles étoient ses intentions. Lancaster répondit qu'il étoit Anglois, ami deleur Roi Dom Antoine, & chargé de sa part d'une commission dans les Indes. La Barque rentra dans le Port, après cette réponse, & l'on n'en recut point d'autre explication. Quelques jours après, on se saisst d'une Pangaie chargée de Mores, qui accompagnoit un de leurs Prêtres. Lancaster le traita civilement. Cette conduite fut si agréable au Roi de la Nation, qu'il fit offrir aux Anglois des témoignages de

Ils se lient avec le Roi & la Nation. sa reconnoissance. Ils accepterent des LANGASTER, vivres pour deux mois; mais ils prirent le parti, dans cet intervalle, de garder le Prêtre à bord, en continuant de lui faire les mêmes caresses. Les Mores qu'ils virent alors plus familiérement, leur raconterent que les Portugais du Comptoir n'avoient rien épargné pour leur inspirer d'affreuses idées de la Nation Angloise. Ils avoient représenté l'Equipage du Vaisseau comme une troupe de monstres qui ne se nourrissoient que de chair humaine, & qui s'étoient approchés de la Côte pour dévorer les Habitans. Lancaster comprit que n'ayant rien à craindre de lui dans la Ville, ils vouloient seulement lui ôter le moyen de s'informer de leur commerce.

Le Port de Zanjibar peut recevoir Situation du des Bâtimens de cinq cens tonneaux, jibar. & les mettre à couvert de toutes sortes de dangers. Il setrouve d'excellente eau fur la Côte, avec une grande abondance de bestiaux, de volailles, de poisson & de fruits. L'Auteur recommande aux Anglois qui doivent faire le même voyage après lui, de relâcher dans un lieu si commode, mais de s'y désier beaucoup des Portugais. Tandis que le Vais-seau étoit à l'ancre, & qu'on se contentoit d'envoyer la Chaloupe pour visiter

1591.

LANCASTER. les Bayes voisines, l'Inspecteur Portugais des Côtes depuis Melinde jusqu'à Mozambique, s'approcha furtivement dans une Frégate de dix tonneaux, & chercha l'occasion d'enlever leur Chaloupe aux Anglois. Lancaster reçut cet avis d'un More, que le Roi de Zanjibar envoya plusieurs fois visiter son Prêtre. Cependant il paroît assez douteux si l'artifice n'étoit pas du côté même des Mores, qui se flattoient peut-être de contenir les Anglois par de fausses informa; tions. Lancaster ne pouvant approfondir ce soupçon, parce que ses forces ne lui permettoient pas de chercher querelle aux Portugais, se contenta de retenir, avec le Prêtre du Roi, les principaux Mores qui tomberent entre ses mains, & de les traiter avec assez de civilité pour mettre le Roi & toute la Nation dans les intérêts.

Jalousie des Portugais.

Il obtint si parfaitement leur confiance, que malgré la jalousie des Facteurs Portugais, les Habitans de la Côte lui apporterent ce qu'ils avoient de plus précieux. Il ne reçut rien d'eux qu'il ne payât de quelques marchandises de l'Europe; & leur faifant espérer beaucoup plus qu'il n'étoit en état de leur offrir, il les mit dans la disposition de voir descendre parmi eux les Anglois, & de leur

laisser prendre quelque connoissance du LANCASTER, Pays. Lancaster ne sit pas difficulté luimême de pénétrer à quelques milles dans les terres. Il trouva les champs cultivés, & des bestiaux en fort grand nombre; mais nulle industrie pour chercher des mines, quoiqu'en apparence les mon-tagnes ne doivent pas être sans or, à si peu de distance de plusieurs endroits où les Portugais en ont de fort riches. Il fut conduit par les Mores dans une espece de Ville, nommée Paraygone, où les maisons sont de fort belles pierres, mais sans aucune liaison de chaux ou de ciment. Les Habitans ont l'art de les rendre fort polies, en les frottant contre d'autres pierres beaucoup plus dures, & de les joindre si parfaitement qu'elles ne paroissent composer qu'une seule masse. Dans la même Ville, Lancaster fut abordé par une femme Portugaise, délivrent une qui s'y étoit retirée, pour fuir son mari femme tugaise, qui étoit un des Facteurs de Zanjibar. Les Mores sembloient l'avoir prise sous leur protection. Elle versa des larmes en parlant au Capitaine Anglois; & quoiqu'il ne pût entendre parfaitement ses plaintes, il comprit qu'elle lui demandoit en grace d'être reçue sur son bord. L'impatience qu'il eut d'être assez instruit, pour juger si elle méritoit les fer-

1591.

LANCASTER. vices, lui fit renvoyer au Vaisseau denx de ses gens, qui amenerent l'Interprete Portugais. Elle parut charmée de voir un homme de sa Nation, sans en avoir rien à redouter. Son malheur confistoit à se trouver la femme d'un homme voluptueux, dont le goût s'exerçoit indifféremment sur la premiere Indienne qui picquoit ses desirs. Elle avoit souffert ce dérèglement pendant plus de six mois; mais, suivant le témoignage qu'elle rendoit d'elle-même, elle avoit cru pouvoir chercher de la consolation dans les complaisances de quelques Mores qui l'avoient dédommagée de l'indifférence de son mari. La jalousie n'en avoit pas été moins vive dans un cœur qu'elle ne possédoit plus. Elle avoit été forcée. pour en éviter des effets sanglans, de fuir avec un More dont elle avoit reconnu la probité. Le Roi de Zanjibar avoit favorifé fa fuite. Elle attendoit l'arrivée de quelque Flotte Portugaise pour demander justice à l'Amiral; & dans l'impatience du retardement, elle vouloit devoir sa liberté aux Anglois. Lancaster comprit qu'elle avoit eu pour un More quelque foiblesse dont son mari l'avoit voulu punir. Il ne refusa point de la recevoir sur son Vaisseau; mais il lui demanda si elle ne desiroit cette

faveur que pour elle-même. L'Interpre- LANCASTER. te, qui avoit rendu jusqu'alors cet entretien, sans pénétrer au-delà des apparences, ouvrit les yeux à cette question. Non-seulement il assura le Capitaine que ses conjectures étoient justes, mais il le supplia pour l'honneur de sa Nation, de ne pas recevoir une misérable qui avoit été capable d'un si infâme libertinage. Lancaster ignoroit la langue Portugaife. Il n'employoit avec l'Interprete qu'un langage mêlé d'Anglois & d'Espagnol, qui pouvoit à peine lui faire exprimer la moitié de ses idées. Mais lorsqu'il crut reconnoître à ses inftances qu'il étoit mal disposé pour cette malheureuse femme, il s'efforça de la confoler par ses signes & par les marques de compassion qu'il sit éclater dans ses yeux. Enfin l'ayant conduite à bord, sans écarter un More d'affez belle taille, qui ne cessa point de la suivre, il déclara brufquement à l'Interprete qu'il étoit réfolu de la fecourir. Outre la pitié qui l'intéressoit pour elle, il com- Lancaster prit qu'à mesure qu'il se feroit mieux pour la secouentendre de cette femme, il pourroit se la rendre utile par l'ascendant qu'elle paroissoit conserver sur son More, & que de l'un ou de l'autre il tireroit divers avantages dans les occasions de voir

la suivit jusqu'au Vaisseau, où elle s'étoit laissée conduire avec joie. Elle paroissoit s'attendre à l'y voir monter avec elle; mais après quelques discours que les Anglois ne purent entendre, il tourna le dos au rivage. Elle parut supporter son départ avec beaucoup de tranquillité. L'Interprete charmé de la voir renoncer à cette indigne inclination, ne balança plus à lui rendre toutes sortes de services.

Lettre du Mari à Lansafter.

On est embarrassé dans cette narration à deviner ce qui pouvoit arrêter si long-tems Lancaster sur la Côte de Zanjibar. Cependant il fe disposoit à lever l'ancre, lorsqu'une Barque sortie du Port, lui apporta une lettre, dont il eut peine à comprendre le sens, avec le secours même de son Interprete. Elle étoit du Mari de la Portugaise, qui étoit déja informé de la résolution de sa femme, & qui s'étendoit beaucoup sur le sujet de leurs plaintes mutuelles. Mais il finissoit d'une maniere plus intelligible, en priant le Capitaine de lui faire présent de quelques bouteilles de vin de l'Europe, d'une certaine quantité d'huile, & de deux ou trois livres de poudre. Cette grace parut si légere aux Anglois pour un homme qui sembloit

leur abandonner sa femme, que Lan-LANCASTER. caster lui envoya le double de ce qu'il demandoit. Mais il retint un des Négres de la Barque, qui en s'ouvrant à l'Interprete Portugais avoit paru connoître diverses contrées de l'Inde, où il se vantoit d'avoir fait plusieurs voyages. On apprit de lui qu'il étoit entré depuis peu dans le Port de Zanjibar une Barque de trente tonneaux, que les Mores appellent Junko, venue de Goa avec fa cargaison de poivre pour le Comptoir Portugais. Lancaster en quittant cette Côte, renvoya au Roi le Prêtre & quelques Mores, qui lui avoient servi d'otages jusqu'au jour de son départ.

Il remit à la voile le 15 de Février, 1592. dans le dessein de gagner le Cap de Co-morin, mais d'éviter les Vaisseaux qui remettent à revenoient, dans cette saison, de Cey-la voile. lan, de Saint-Thomas, de Bengale, de Pegu, de Malaca, des Moluques, de la Chine & du Japon. Les courans l'éloignerent beaucoup de ses vûes, en le poussant jusqu'à l'entrée de la Mer rouge. Il reprit à l'Est lorsqu'il se sut apperçu de son erreur; mais il fut encore repoussé vers le Nord, à quatre-vingt lieues de l'Isle de Socotora. Cependant les provisions ne lui manquerent point, parce qu'il trouva toujours quantité de

LANCASTER. Dauphins, de Bonites, & de Poissons volans. Se voyant si loin hors de sa 1592. course, & la saison étant si avancée, il se déterminoit à relâcher dans quelque Port de la Mer Rouge, ou à Socotora, lorsque le vent devint tout d'un coup si favorable, qu'il fut porté directement

morin.

Ils arrivent vers le Cap de Comorin. Avant que de au Cap de Cc- le doubler, il se proposa de toucher à quelqu'une des Isles Mamales, qui sont au douziéme degré de latitude du Nord. & qui fournissent des provisions. Mais il les manqua par la faute de son Pilote. La veille du jour qu'il espéroit d'y arriver, le vent tourna au Sud-Ouest, ce qui lui fit changer sa course; &, le voyant tourner de plus en plus au Sud, il craignit de ne pouvoir doubler le Cap, & d'être jetté avec beaucoup de danger sur la Côte de l'Inde, parce que la faison de l'hyver & les Mousons (a) d'Ouest, qui durent sur cette Côte jusqu'au mois d'Août, étoient déja arri-Ils le dou-vés. Cependant il passa heureusement

blent.

le Cap, au mois de Mai.

Il ne paroît pas que le Capitaine Lancaster se sût proposé d'autre but que de traverser ces mers, pour en porter la connoissance en Angleterre, ou peut-

<sup>(</sup>a) MorArabe dans son origine, qui signifie le cours

être pour s'attribuer la gloire d'être le LANGASTER. premier Anglois qui les eût parcourues. Du moins l'Auteur de la Relation ne lui suppose nulle part aucune intention déterminée. Après avoir doublé le Cap de Comorin, il dirigea ses voiles vers les Isles de Nicobar, qui sont au Nord & Sud de la partie occidentale de Suma-cobar. tra, à sept degrés de latitude du Nord. Avec un vent des plus favorables, il y arriva le sixiéme jour; mais pour n'avoir pas bien observé l'Etoile du Sud, il tomba le 1 de Juin au Sud de ces Isles, à la vûe de celles de (a) Gomez-Pulo. Ayant continué fa courfe au Nord-Est 10. de celle-ci, il fut surpris par un calme qui dura deux ou trois jours, & pendant lequel il ne suivit que les courans jusqu'à deux lieues de la Côte de Sumatra. L'hyver commençoit, & de jour en jour le tems devenoit plus incommode. Il tourna vers les Isles Pinacu, où il arriva au commencement de Juin. cu. Le lieu qu'il choisit pour jetter l'ancre, fut une grande Rade au sixiéme degré trente minutes du Nord, à cinq lieues de la Côte de Malaca. Ce fut là qu'il résolut de passer l'hyver, & de débarquer ses gens, qui étoient presque tous malades. Il lui en mourut vingt-fix; de

(a) Pulo en Indien fignifie Isle,

1592.

Ifles de Ni-

Pulo Pina-

bre d'Anglois.

1592.

LANCASTER. forte qu'en partant de l'Isle, son Equipage se reduisoit à trente-trois hommes, dont il n'y en avoit pas vingtdeux qui fussent propres au travail. Les rafraîchissemens qu'ils trouverent dans un lieu si desert, ne surent point capables de les rétablir : c'étoient des huitres & d'autres coquillages, avec une petite quantité de poissons qu'ils ne pêchoient point fans peine. L'Isle d'ailleurs est assez agréable par le grand nombre d'arbres dont elle est couverte. Ils font d'une hauteur prodigieuse, & si droits qu'il n'y en a presque point qui ne pût servir de mât.

À la fin de l'hyver, c'est-à-dire vers celle du mois d'Août, les Anglois partirent, après avoir employé une partie du tems à radouber leur Vaisseau. Ils vouloient chercher un lieu plus commode pour se remettre des fatigues mêmes de leur repos. Ils traverserent jus-Côte de Ma- qu'à la Côte de Malaca; & le jour suivant ils mouillerent dans une Baye, sur un fond de six brasses, à deux lieues du rivage. Le Capitaine accompagné de son Lieutenant & de quelques autres, prit terre dans la Chaloupe. Ils découvrirent les traces de quelques Habitans; & voyant des feux allumés, ils s'en approcherent avec beaucoup d'affuran-

ce; mais ils n'apperçurent aucune créa- LANCASTER. ture animée, à la reserve d'une espece d'oiseaux de mer qui s'appelle (a) Oxbird, & qui est fort privée. Ils en tuerent huit douzaines. Etant retournés le foir au Vaisseau, ils virent le lendemain un Canot chargé de feize Indiens nuds, qui tournerent quelque tems autour d'eux, mais fans vouloir s'approcher. Cependant le Lieutenant du Vaisseau les suivit jusqu'à terre dans la Chaloupe: & s'étant mêlé sans crainte avec eux, il les engagea par ses caresses à lui promettre des vivres. Le jour suivant. Lancaster découvrit trois Bâtimens de foixante ou foixante-dix tonneaux, à l'un desquels il donna la chasse avec sa seule Chaloupe. Il le prit enfin; Vaisseau pris & trouvant par le témoignage d'un Bou-langer Portugais, qui étoit à bord, que la cargaison appartenoit à des Jésuites établis dans cette contrée, il s'en mit en possession; mais il cessa de pourfuivre les deux autres, en apprenant qu'ils étoient à quelques Marchands de Pegu. Le Portugais lui dit qu'à peu de distance il y avoit une Ville nommée Marta- Martabam, ban, qui étoit le principal Port de la Port du grande Ville de Pegu. C'étoit l'avertir Pegu. que ce lieu n'étoit pas fûr pour des An-

1592.

(a) Ce mot fignifie Oifean-bunf.

LANCASTER.
1592.

glois; & leur crainte augmenta la nuit suivante, lorsqu'ils se furent apperçus que les Matelots Indiens s'étoient dérobés dans leurs Canots. Cependant Lancaster sit transporter leur cargaison sur son Vaisseau, & passa le reste du jour dans la même Baye. Il vit le soir un autre Bâtiment de Pegu, chargé de poivre; mais loin de l'arrêter, il assecta de faire toutes sortes de civilités aux Matelots.

Les Anglois ayant trouvé sur leur prise de quoi rétablir un peu leurs forces, ne penserent qu'à continuer leur navigation. Ils mirent à la voile au commencement de Septembre, pour gagner les Détroits; & sans être trop sûrs de leur course, ils arriverent aux Isles de Sambilam, à quarante-cinq lieues au Nord de la Ville de Malaca. C'est un lieu où passent nécessairement tous les Vaisseaux Portugais, qui vont de Goa & de Saint-Thomas aux Moluques, à la Chine & au Japon. Aussi. Lancaster ne s'en approcha-t-il point sans précautions. Après avoir croisé pendant cinq jours aux environs des Isles, il découvrit un Bâtiment de deux cens cinquante tonneaux, qui paroissoit fort char-gé, mais aussi mal pourvu d'armes que de Matelots. Il ne balança point à l'attaquer;

Pulo Sambilam.

taquer; & la facilité qu'il eut à le pren- LANCASTER. dre, justifia l'opinion qu'il s'en étoit formée. C'étoit un Portugais chargé de riz pour Malaca. Il venoit de Nagopa- Vaisseau Portan, Port de l'Inde vis-à-vis Ceylan. Les Portugais, accoutumés à voyager fans obstacles dans ces Mers, négligeoient alors toutes fortes de précautions pour leur défense. Lancaster fit passer l'Equipage sur son bord, & le remplaça par sept Anglois, pour garder sa prise pendant la nuit. Le lendemain, s'étant accommodé de tout ce qui pouvoit convenir à ses besoins, il remit les Portugais dans leur Vaisseau, à la reserve du Pilote qu'il garda avec quatre Mores, & les fit échouer sur le rivage. Dans les ténebres, il arriva un autre Bâtiment Portugais, de quatre d'un autre cens tonneaux, qui jetta l'ancre incon- tugais. sidérement à fort peu de distance de la prise. Les Anglois l'ayant découvert attendoient le jour, dans l'espérance de s'en saisir aussi facilement. Mais il les apperçut de son côté; & levant l'ancre aussi-tôt, il s'éloigna si promptement, que l'Edouard, appesanti comme il étoit par quantité de réparations informes, ne put faire assez de diligence pour le joindre.

L'ancrage est si bon à trois ou quatre Tome III.

Prife d'un

1592.

Vaisseau de Malaca.

Capitaine.

LANCASTER: lieues des Isles, qu'après avoir croisé pendant tout le jour, Lancaster revenoit mouiller au même lieu pendant la nuit. Le 6 d'Octobre, entre onze heures & minuit, il y arriva un Vaisseau de Malaca, d'environ fept cens tonneaux, qui jetta l'ancre fi proche des Anglois, qu'ils entendoient le bruit des voix & de la manœuvre. A toutes fortes de hazards ils fe disposerent à l'attaquer; & lorsqu'ils se furent mis en état de le commander par leur artillerie, ils y envoyerent leur Chaloupe avec dix hommes, pour avertir le Capitaine du péril auquel il étoit exposé, s'il balançoit à se rendre. La frayeur produisit tout l'effet que Lancaster en avoit espé-Artifice du ré. Le Capitaine s'offrit à passer sur le bord Anglois. Il y confirma ce qu'il avoit promis en quittant le sien; mais ayant reconnu que si l'artillerie Angloise étoit capable de le couler à fond, il n'y avoit point assez de monde sur le Vaisseau pour lui donner d'autres craintes, il demanda la liberté de retourner à son Bâtiment, sous prétexte que ses gens feroient difficulté de se rendre sans combat, s'ils n'en recevoient l'ordre de sa bouche. Lancaster y consentit d'autant plus facilement, qu'à la distance où il étoit, le Bâtiment Portugais ne

pouvoit lui échapper. Cependant aussi- LANGASTEIL. tôt que le Capitaine fut retourné à son bord, les Portugais au nombre de plus de deux cens cinquante, tant hommes que femmes & enfans, profiterent du reste de la nuit pour descendre dans deux grandes Chaloupes, avec ce qu'ils avoient apparemment de plus précieux, & gagnerent heureusement le rivage. Ils avoient eu foin de lier les dix Anglois qui avoient reconduit le Capitaine; de sorte qu'à la pointe du jour, lorsque Lancaster inquiet de leur retardement, pensoit à faire jouer son artillerie, il les apperçut qui l'appelloient à leur secours par des signes. Il ne restoit plus à bord qu'un vieux Portugais, fi malade qu'il n'avoit pû fuivre les autres, & qui s'empressa néanmoins, après leur fuite, de délier les Anglois, pour se faire auprès d'eux un mérite de ce fervice. Lancaster trouva sur le Vaisseau quinze pieces de canon de fonte, Anglois, trois cens barils de divers vins, des Merceries de toutes les sortes, telles que des chapeaux, des bas de laine d'Espagne, des velours, des taffetas, du riz, des glaces de Venise; de fausses pierreries, que les Portugais emploient à tromper les Indiens; des cartes à jouer, & trois ou quatre balles de papier de G ii

Butin des

1592.

LANCASTER. France. Il n'y restoit ni or, ni argent; par les foins que les Fugitifs avoient eu d'emporter leurs plus précieuses richesses. L'Edouard ne pouvant contenir un butin si considérable, on se contenta de ce qui pouvoit servir aux commodités de la navigation, ou à se concilier les Indiens par des présens; & pour ne se pas rendre trop odieux, fi l'on submergeoit le reste, on prit le parti d'abandonner le Vaisseau sur ses ancres.

Cependant Lancaster comprit que ses Expéditions ne pourroient être ignorées long-tems dans les Etablissemens Portugais, & qu'il avoit à redouter les forces de Malaca; son Vaisseau d'ailleurs avoit besoin d'être calfeutré, & les Isles voisines ne fournissent point de poix. Il alla mouiller dans une Baye du Les Anglois Royaume de Junsaloom, entre Malaca & Pegu. Le Portugais de la derniere prise, dont on avoit rétabli la santé à force de soins & de bons traitemens, parloit la langue Malayenne, Il offrit lui-même de s'employer à faire trouver de la poix. On s'en procura deux ou trois quintaux sur la Côte. Lancaster se servit aussi de ce Vieillard pour échanger quelques marchandises avec le Roi du Pays, contre de l'ambre gris & des cornes de Rhinoceros, que les Indiens

vont à Junsa-

nomment Abath. Il obtint deux ou trois L'ANCASTER. de ces cornes, avec une assez grosse quantité d'ambre gris, dont le commerce est reservé au Roi seul. Mais ce Prince fit saisir tout d'un coup le Portugais, & quelques Anglois dont il étoit accompagné, avec toutes leurs marchandises. On ignore quelles eussent été ses résolutions, si le Vieillard Portugais 115 s'en saun'eût trouvé l'art de le tromper, en lui vent difficiledisant que les Anglois avoient sur leurs Vaisseaux quantité d'armes dorées, de cuirasses & de hallebardes. La passion qu'il avoit pour tous ces instrumens de guerre, lui fit relâcher fes Prisonniers, dans l'espérance de leur voir apporter ce qu'ils lui promettoient.

Lancaster s'éloigna aussi-tôt de cette Côte; & passant par Sumatra, il se rendit, suivant son premier dessein, aux Isles de Nicobar. Les Habitans s'empresserent de lui apporter toutes sortes de Nicobar. de rafraîchissemens dans leurs Canots. Ils lui vendirent aussi de fort beaux calicots, qu'ils avoient retirés des débris de deux Vaisseaux Portugais qui avoient fait naufrage depuis peu sur leurs Côtes. Les bestiaux, la volaille & le poisfon fe trouvent en abondance aux Isles

de Nicobar.

Le 21 de Novembre, les Anglois G iii

1592.

Ils se ren-dent à Ceylan.

LANCASTER. partirent pour l'Isle de Ceylan, où ils arriverent le 3 de Décembre. Ils mouillerent d'abord au Sud de l'Isle fur fix toises de fond; mais ils y perdirent leur ancre, au milieu d'une infinité de petits rocs qu'ils n'avoient point apperçus. Cette difgrace leur fit prendre au Sud-Ouest de l'Isle, vers un lieu que les Portugais avoient nommé Puntagallo, dans le dessein d'y attendre les Vaisfeaux de Bengale & de Pegu, dont ils espéroient d'enlever quelques - uns au passage. Ils sçavoient d'ailleurs, par les récits du Vieillard Portugais, que la Flotte de Tanaseri, grande Baye du Royaume de Siam, au Sud de Martaban, devoit passer par le même lieu dans l'espace de quatorze jours, avec des marchandises pour les Caraques, qui partent ordinairement de Cochin pour le Portugal vers le milieu du mois de Janvier. Les Vaisseaux de Bengale apportent des étoffes & des toiles précieuses, avec de grosses provisions de riz, & font ce voyage deux fois l'année. Ceux de Pegu joignent à des marchandises de la même nature, des rubans, des diamans, des perles & d'autres pierres précieuses. Ceux de Tanaseri portent principalement du riz & du vin de Nipar, qui est d'une force & d'une chaleur extraordinaire.

Espérances des Anglois.

Ce grand projet manqua par deux LANCASTER. accidens, qui découragerent extrémement les Anglois. Il ne leur restoit qu'une ancre, dont ils pussent faire usage; ils Ce qui les la perdirent, en mouillant encore sur un mauvais fond, devant Puntagallo. Lancaster, qui n'avoit jamais sçu ménager sa santé, sut attaqué d'une maladie dangereuse. L'Equipage allarmé de ces deux malheurs, ne parla plus que de retourner en Angleterre. En vain le Lieutenant, prêtant sa voix au Capitaine languissant, leur représenta toutes les espérances ausquelles ils vouloient renoncer. La crainte, plus forte que l'honneur & l'intérêt, leur fit beaucoup mieux fentir à quels dangers ils alloient être exposés, en perdant un Chef dont le courage & l'intelligence étoient leur unique ressource. Les deux ancres qu'ils avoient encore étoient démontées; il falloit des commodités qu'ils n'avoient pas, pour les mettre en état de fervir. D'ailleurs, quelle apparence de trouver toujours des Ennemis aussi faciles à vaincre que ceux qu'ils avoient rencontrés? Les Marchands Portugais étoient mal armés; mais c'étoient des Flottes entieres qu'on attendoit de Tanaseri, de Bengale & de Pegu. Avec si peu de monde, que pré- Embarras de

1592.

quelques Ma priots dans une riviere. tendre contre des Ennemis si nombreux? fans compter que la poudre commencoit à diminuer, & que le Vaisseau même s'affoiblissoit sensiblement. Pour grossir toutes ces terreurs, il arriva que dix hommes, chargés d'apporter de l'eau sur la Chaloupe, entrerent avec trop peu de précautions dans une Riviere, qui est six lieues au-dessous de Puntagallo. Ils y furent découverts par quelques Habitans, qui s'approcherent bientôt en plus grand nombre fur les deux rives, & qui leur tirerent quantité de fleches. Loin de pouvoir se retirer, ils étoient menacés d'être ajustés de plus près, en regagnant la mer, parce que les deux bords de la Riviere se rapprochoient beaucoup au-dessous du lieu jusqu'où ils s'étoient avancés. Cependant comme il leur étoit impossible de se soutenir dans la même situation jusqu'à la nuit, ils continuerent de remonter au milieu du Canal vers une petite Isle qui pouvoit les mettre à couvert. Ils y aborderent sans peine; mais quoique de l'un & de l'autre côté ils fussent hors la portée des fleches, rien ne les affuroit que l'envie ne prendroit point aux Mores de les forcer dans cette retraite. Tout le jour se passa dans la crainte. A l'entrée de la nuit, la Lune

se trouva si claire, que dans le doute LANCASTER. s'ils n'étoient point encore attendus sur les bords, ils laisserent passer le tems du reflux; de forte que l'obscurité venant ensuite les favoriser, ils eurent à combattre la marée pour fortir de la Riviere avant le jour. Tous leurs efforts ne purent les faire avancer si vîte, que les Mores n'eussent le tems de leur tuer quatre hommes à coups de fleches. Ils se vangerent en tuant un beaucoup plus grand nombre de ces Barbares; mais n'ayant point apporté assez de poudre pour leur inspirer long-tems de la crainte, ils remarquerent que les Mores s'appercevoient de l'épuisement de leurs munitions; & que pour les railler de leur embarras, ils les couchoient en joue avec leurs arcs, comme on le fait pour tirer un fusil. Baker, Lieutenant du Vaisseau, s'étoit chargé indiscrettement de cette malheureuse commission. Ainsi les Anglois se virent menacés de perdre tout à la fois leur Capitaine & leur Lieutenant.

Le 8 de Décembre, Lancaster, forcé Les Anglois jusques dans fon lit par les instances de retournent tous ses gens, consentit enfin à mettre pe. à la voile pour le Cap de Bonne-Espérance. On passa aux Isles Maldives, où l'occasion n'auroit pas manqué de faire

1592.

LANCASTER. quelque nouveau butin, si le desir de retourner en Europe ne fût devenu l'unique passion de tout l'Equipage. Cependant on avoit besoin d'eau, & cette nécessité sit prendre le parti à Lancaster, qui commençoit à se rétablir, de descendre à Montereis, petit Port, dont Montereis. la Ville n'étoit composée que d'environ quinze maisons. Il se trouva si bien d'y avoir passé trois jours, que ses gens, par l'attachement qu'ils avoient pour lui, furent les premiers à le presser de s'y arrêter quelques jours de plus. Il y vint dans cet intervalle un Commis du Comptoir Portugais, à cheval, avec un domestique de sa Nation, & deux Mores qui le suivoient à pied. Etant tombé entre les mains des Anglois, il confessa au Capitaine que sur le bruit qui étoit allé au Comptoir, de l'arrivée d'un Vaisseau Européen à Montereis les Facteurs n'ayant pas eu le moindre foupçon que ce pût être un autre qu'un Portugais, avoient été surpris de n'en recevoir directement aucune nouvelle, & l'envoyoient pour sçavoir les raisons de ce filence. Lancaster comprit qu'il Les Anglois ne falloit point attendre d'autres éclairv profitent de cissemens d'un homme si intéressé à le tromper: mais en le traitant fort civile-

ment, il lui déclara que s'il ne vouloit

la rançon d'un Com-

pas être associé sur le Vaisseau Anglois Lancaster. à quelques autres personnes de sa Nation, pour retourner en Portugal par la voie de l'Angleterre, il devoit composer de bonne grace pour sa rançon. Cette proposition lui parut juste. Il ne se défendit que sur sa pauvreté, & sur sa qualité de simple Commis, dont il n'étoit même revêtu que depuis quelques mois, & qui ne le mettoit point encore en état d'offrir plus de cinquante, ducats. Lancaster se contenta d'en exiger cent. Il lui laissa même son cheval, qui étoit d'une beauté admirable, mais dont il ne jugea point à propos d'embarasser son Vaisseau; & n'ayant plus d'utilité à tirer de la Dame Portugaise, ni du Vieillard de Sambilam, il prit aussi cette occasion de s'en défaire, après leur avoir fait quelques présens.

Il continua de voguer avec des vents assez favorables jusqu'à l'Isle de Madagascar ou de Saint-Laurent, qu'il laissa au 26e degré de latitude. Entre cette Isle & l'Afrique il trouva un prodigieux nombre de Bonites & d'Albicores. Ce Grand nom dernier poisson est fort gros & si facile tes & d'Albià prendre, que Lancaster, dont la santé cores. étoit fort bien rétablie, se faisant un amusement de cette pêche, en prenoit assez, dans l'espace de deux ou trois

1593.

1593.

heures, pour nourrir pendant tout un jour quarante personnes. Il continua pendant cinq ou fix femaines de fe procurer ce rafraîchissement qui suppléoit à quantité de besoins. Au mois de Février 1593, il tomba dans la Baye d'Agoa, cent lieues au Nord du Cap de Bonne-Espérance. Mais les vents étant devenus contraires, il fut un mois ou cinq femaines fans le pouvoir doubler. Dans le cours du mois de Mars, il fit voile vers Sainte-Helene, où il arriva le 3 d'Avril. L'abondance des provisions qu'il y trouva, l'y retint pendant dix-neuf jours. Quelques Matelots étant descendus au rivage, s'approcherent d'une maison proche de la Chapelle. Ils y trouverent un Anglois nommé Jean Segas, de Bury, dans le Comté de Suffolk, qui avoit appartenu à l'Equipage du Royal Marchand, & qu'une maladie dangereuse dont il étoit atteint au retour de ce Vaisseau, c'est-à-dire dixhuit mois auparavant, avoit forcé de demeurer à Sainte-Helene pour y rétablir sa santé. Il se portoit mieux qu'il n'avoit fait de sa vie. Mais dans la joie excessive qu'il eut de revoir ses compagnons, il perdit tout d'un coup la raifon; & n'ayant pris aucun repos pendant huit jours, il mourut de la violen-

Lancaster arrive à Sainte-Helene.

ce de ce transport. L'air est si bon à LANCASTER. Sainte-Helene, que deux Matelots de Lancaster, dont l'un souffroit beaucoup du scorbut, & l'autre étoit atteint d'un flux depuis neuf mois, furent guéris presqu'aussi-tôt. L'Isle produit toutes fortes d'excellens fruîts, & n'est pas moins abondante en bestiaux & en gibier.

L'intention de Lancaster étoit d'aller Il veut allet à Fernambuck au Brésil, pour joindre à la gloire qu'il avoit eue de visiter les Indes Orientales, celle d'avoir touché à quelque partie de l'Amérique. Il y avoit fait consentir ses Matelots à force d'instances & de promesses. Mais étant parti dans cette vûe le 12 d'Avril, il s'apperçut dès le lendemain que ses Raisons qui voiles ne pouvoient plus soutenir une si le sont retourlongue navigation. Les Matelots, après gleterre. avoir travaillé inutilement à les réparer, recommencerent hautement leurs murmures. On revint à la ferme résolution de retourner directement en Angleterre; & pendant fix semaines, les voiles y furent tournées jusqu'à 8 degrés au Nord de la Ligne. Mais la longueur de cette course qui avoit été retardée par des vents contraires & par plusieurs calmes, épuisa la plus grande partie des provisions. La crainte d'en

1593.

LANCASTER. manquer tout-à-fait, fit naître d'autres idées. Lancaster apprenant d'un Matelot, qui avoit fait le voyage de la Trinidada avec le Docteur Chidly, que les provisions étoient en abondance dans cette Isle, se détermina, de l'avis de tous ses gens, à gagner cet asile. Mais il ne connoissoit point assez les courans pour regler sa navigation. Malgré toute l'attentión du Pilote, le Vaisseau fut porté au commencement de Juin vers le Golfe de Paria. On fut obligé d'y passer huit jours, sans pouvoir surmonter la force des courans pour en fortir; & ce ne fut qu'en s'approchant de la terre à l'Ouest, & suivant le rivage, où cet obstacle ne se faisoit point sentir, qu'on parvint à rentrer en mer vers le Nord. D'ailleurs on fut aidé par un vent de terre, qui souffloit réguliere-Indiens qu'il ment toutes les nuits. En fortant du Gol-

Il est jetté au Golse de Paria.

rencontre.

fe, on rencontra deux Barques d'Indiens, dont la plupart étoient armés d'arcs & de fleches, mais qui n'étant que seize ou dix-sept, ne parurent pas fort redoutables aux Anglois. Cependant, loin de marquer de la frayeur à la vûe du Vaisseau, ils s'en approcherent fierement; & leurs fignes firent entendre qu'ils souhaitoient d'être reçus à bord. Lancaster ne jugea point qu'il y

eût de fûreté à les recevoir en si grand LANCASTER. nombre. Mais ayant fait paroître fur les ponts une partie de ses gens avec leurs fusils, il souffrit qu'ils attachassent leurs Barques au pied du Vaisseau, & que leur Chef y montât avec trois autres. Quoiqu'il lui fût impossible de rien entendre à leur langage, il comprit par leur hardiesse & par leurs signes, qu'ils ne voyoient point des Européens pour la premiere fois, & qu'ils en avoient été bien traités. Il leur présenta des instrumens de fer, pour reconnoître à la maniere dont ils les recevroient, s'ils avoient à lui proposer quelque commerce. Ils montroient leurs mains vuides & leurs Côtes, pour faire entendre apparemment qu'ils n'avoient rien avec eux, mais qu'à terre ils ne manquoient point de marchandises. Leur douceur tenta Lancaster d'en faire l'essai, d'autant plus qu'ils paroissoient si gras & si robustes, qu'on pouvoit s'imaginer que les provisions n'étoient ni rares ni mauvaises parmi eux. Cependant quelques Matelots, qui n'avoient pas fait difficulté de descendre dans les Barques, tandis que les Chefs étoient à bord, n'y trouverent que des racines & du poiffon sec. Cette montre de leurs richesfes dégoûta aussi-tôt les Anglois. Lan-

1593. Il communi.

LANCASTER, caster présenta au Chef & à ses trois Indiens quelques verres de vin de Nipar, qu'ils avallerent avidement. Mais il fut surpris qu'après avoir bu, celui qui pa-roissoit le Chef, s'approcha du bord du Vaisseau, & qu'en faisant quelques signes pour faire approuver son dessein aux Anglois, il invita par un langage fort doux deux personnes de sa Barque à monter avec lui. Lancaster ne s'y étant point opposé, on reconnut que les deux personnes qu'il appelloit, étoient deux femmes Indiennes, nues jusqu'à la ceinture comme les hommes, mais les cheveux tressés & le sein fort bien fait. Cette remarque fit juger que tout ce qu'il y avoit de personnes sans armes dans les deux Barques, étoient du même sexe; & Lancaster par un mouvement de galanterie y fit descendre son Lieutenant pour les inviter toutes à monter à bord. De six qu'elles étoient encore, trois monterent fans crainte. Les autres, qui étoient assises au fond de leur Barque, ne firent pas même de mouvement pour se lever. Lancaster leur fit porter quelques rafraîchissemensqu'elles accepterent. Mais celles qui étoient dans le Vaisseau, parurent fort sensibles à toutes les civilités qu'elles y reçurent; & les Indiens

furent encore plus satisfaits de les voir LANCASTER. si bien traitées. Comme le vin manquoit beaucoup moins aux Anglois que l'eau, on leur en donna quelques flacons & diverses bagatelles qui furent reçues avec des transports de joie. Enfin le Chef en rentrant dans sa Barque, parut regretter beaucoup que des amis si civils & si généreux refusassent de le suivre. Mais les secours qu'on pouvoit en attendre, étoient une ressource qui restoit toujours à tenter sur la Côte. La provision la plus essentielle, c'est-à-dire celle de biscuit, commençoit à manquer. Quatre jours après, on tomba sur l'Isse de Il relache Mona, dont on n'osa d'abord s'appro- Mona, cher trop ouvertement. On fut apperçu néanmoins de quelques Barques Indiennes qui apporterent des rafraîchissemens, mais d'une nature à n'être acceptés que dans l'extrémité du besoin. Lancaster n'auroit pas pensé à relâcher dans cette Isle, s'il n'y eût été forcé par une voie d'eau qui demandoit des réparations pressantes. Il entra dans une petite Baye où la Providence sembloit l'avoir conduit ; car il y trouva un Bâtiment François, de Caen en Normandie, commandé par un Gentilhomme qui se nommoit M. de Barbotieres. La si-qu'il reçoit tuation des Anglois toucha ce généreux de M. de Barbotieres.

1593.

LANCASTER. Capitaine. Il leur vendit'une ancre, du biscuit & quelques autres alimens dont il étoit fort bien pourvû. Outre le prix accordé, Lancaster se crut obligé par reconnoissance à lui faire présent de quelques tonneaux de son vin de Nipar.

Les Anglois s'étoient remis à la voile, fans que l'Auteur nous apprenne quel étoit leur dessein, lorsqu'un furieux orage formé vers le Nord, les jetta au Sud de Saint-Domingue. Ils souffrirent pendant plusieurs jours tout ce que la Mer a de plus redoutable; & la derniere nuit ils n'éviterent le naufrage que par un miracle du Ciel, fur la côte d'une Isle nommée Savona, qui est environnée de rocs & de bas-fonds. Après s'en être délivrés avec autant de peine que de danger, ils dirigerent leur course vers l'Ouest de Saint-Domingue; & doublant le Cap de Fiberon; ils passerent l'ancien Canal entre cette Isle & II est jetté celle de Cuba, pour gagner le Cap de

des.

vers l'isse de Floride. A la hauteur de ce dernier Cap Cuba, ensuite ils eurent le bonheur de rencontrer encore le Vaisseau de Caen; mais le Capitaine n'étoit plus en état de leur accorder des vivres. Etant fortis du Canal de Bahama, ils réfolurent de prendre vers le Banc de Terre-neuve, sans que dans toutes ces courses l'Auteur

prenne soin d'expliquer quelles étoient LANCASTER. leurs vûes. Ils avancerent à la hauteur de 36 degrés, & vers l'Est jusqu'aux Isles Bermudes, où le vent étant devenu contraire à leurs espérances, ils s'arrêterent deux ou trois jours.

Il faut supposer nécessairement dans une narration dont la fidélité n'est pas suspecte, que Lancaster & tous ses gens s'étoient abandonnés comme au hazard fans aucune connoissance d'une Mer qu'ils voyoient pour la premiere fois; & qu'ignorant même la fituation des Isles qu'ils avoient traversées, la crainte les empêchoit d'y chercher les fecours dont ils avoient un besoin si presfant. Ils n'étoient point à la fin de leur course. A peine eurent-ils quitté les Bermudes le 17 de Septembre, qu'il s'éleva un furieux vent de Nord, qui ne fit va un furieux vent de Nord, qui ne fit Tempête qu'augmenter continuellement l'espace qui le met en de vingt-quatre heures. Non seulement il emporta leurs voiles qui étoient ferlées, mais il jetta six pieds d'eau dans le Bâtiment. Tandis qu'ils étoient occupés d'un si dangereux embarras, un coup du même vent leur enleva leur mât de misene. La tempête cessa, mais le vent demeura contraire. Leurs provisions étoient tellement épuisées, qu'ils furent réduits à manger des cuirs qu'ils

LANCASIER. avoient à bord. Ils s'efforcerent de gagner la Dominique ou quelqu'autre Îsle 1593. voisine; mais avant qu'ils y pussent ar-

Il relache

river, le vent leur manqua. Ils rabattirent tout d'un coup sur les Isles Nueaux Isles Nue- blas, où ils trouverent des crabes de terre & de l'eau fraîche. Ce fort leur parut si heureux, après l'excès de seur misere, qu'ils demeurerent à terre pendant dix-huit jours. Vers le tems de la pleine lune, ils apperçurent quantité de tortues qui viennent alors sur le rivage. Non seulement ils en mangerent avec avidité, mais ils en firent sécher un grand nombre au feu pour leur fervir de provision. Qui s'attendroit ensuite de leur voir prendre la résolution de retourner à l'Isle de Mona! Tel fut néanmoins le résultat de leur Conseil, à la reserve de cinq Matelots qui resuserent absolument de les suivre, & qui aimerent mieux demeurer fur un rivage, alors desert, où la fortune leur amena quelque tems après un autre Vaisseau de leur Nation.

Il retourne à l'Isle de Mona.

Lancaster arriva le 15 de Novembre à Mona. Les secours qu'il y avoit trouvés dans la petite Baye l'y reconduisirent avec les mêmes espérances. Il y rencontra un vieil Indien, accompagné de ses trois fils, qui le reconnurent,

La confiance fut égale de part & d'au-LANCASTER. tre. Les Anglois ne balancerent point à descendre sur le rivage; & se livrant à leurs guides, ils s'employerent pen-dant trois jours à la chasse. Mais quelle fut leur surprise, au retour, de ne pas donné de ses retrouver leur Vaisseau dans la Baye! Le Charpentier, & fix autres Anglois du Bâtiment, qui étoient demeurés à le garder, avoient coupé le cable, & s'étoient abandonnés aux flots. L'Auteur ne dit point si ce sut par accident, ou par une trahison préméditée. Lancaster crut ses malheurs au comble. Il se trouvoit avec vingt-deux hommes, qui composoient le reste de ses gens, dans une Isle où la terre suffisoit à peine pour nourrir ses Habitans. Avec des fatigues incroyables, il n'avoit tué dans l'espace de trois jours qu'un petit nombre d'oiseaux de différentes especes, sans avoir rencontré la moindre bête à quatre pieds. Les Insulaires mêmes étoient si peu rassurés contre ses desseins par la familiarité qu'ils lui voyoient avec le Vieillard & ses trois fils, que lorsqu'il s'étoit présenté dans leurs habitations, ils avoient pris la fuite vers les Montagnes. D'ailleurs il ne s'étoit pourvû de poudre, lui & ses gens, que pour une chasse de quelques jours. Le présent,

1593.

Il eft aband propres gens.

1593.

LANCASTER. l'avenir, lui offroient des images si funestes, que rien ne sembloit pouvoir le garantir des derniers effets du desespoir. Il passa vingt-neuf jours dans cette situation. Ses alimens furent des coquillages d'une mauvaise espece, la seule qui se trouvoit sur les Côtes. Il auroit

poir.

peu servi de pénétrer dans les Montagnes à la suite des Sauvages; parce que les racines & les ferpens dont ils se nourrissoient ordinairement, ne faisoient pas juger que des lieux presqu'inaccessibles, où la frayeur les avoit poussés, leur fournissent une meilleure nourriture. Un jour qu'ils étoient à la pêche, vers l'extrémité occidentale de l'Isle, ils découvrirent un Vaisseau; & de grands feux qu'ils allumerent aussi-tôt, l'attirerent sur la Côte. C'étoit un Bâtiment la Louise. Lancaster qui n'avoit alors avec lui qu'onze de ses Compagnons,

Vaisseau François.

Il est secou-François de Dieppe, qui se nommoit avec le Vieillard Indien & ses trois fils, raconta sa triste avanture au Capitaine François, & demanda d'être recû à bord. Il obtint cette grace, pour lui & les quatorze hommes qui étoient actuellement à sa suite; mais la qualité du Vaisseau ne permettoit pas d'augmen-ter sa charge à l'infini. Il ne restoit que sept Anglois à transporter, car il en étoit mort quatre dans l'Isle. Lancaster LANCASTER. mit en délibération s'il devoit abandonner les quatre Indiens, qui lui avoient rendu de si importans services, & qui demandoient instamment à le suivre. Dans cette incertitude il arriva le soir un second Vaisseau Dieppois, qui consentit à se charger des autres. Mais ils ne parurent point dans tout le cours de la nuit, ni le jour suivant. On alluma des feux, on tira inutilement plufieurs coups de canon. Enfin les deux Vaisseaux, qui étoient appellés par leurs propres besoins, partirent avec les Anglois qui s'étoient présentés. Ils arriverent au Nord de l'Isle de S. Do- Son retour mingue, où ils s'arrêterent jusqu'au mingue. mois d'Avril de l'année suivante. Un Vaisseau de Newhaven, qui relâchâ au même lieu dans cet intervalle, leur apprit le fort des sept Anglois de Mona. Deux s'étoient tués malheureusement en allant sur les Montagnes à la chasse des oiseaux. Les Espagnols, venus de Saint-Domingue fur l'avis qu'ils avoient reçu de ceux qui avoient deserté avec l'Edouard, en avoient massacré trois; & les deux autres venoient sur le Vaisfeau de Newhaven, qui avoit touché à l'Isle de Mona.

Lancaster, que son courage rendoit

1593.

1593.

LANCASTER. supérieur à l'infortune, partit de Saint-Domingue avec son Lieutenant, sur un troisiéme Vaisseau de Dieppe, commandé par le Capitaine la Noue, & Il arrive à la Louise & le Newhaven. Il débarqua

Dieppe fur un Vaisseau de-là en Angleterre.

laissa le reste de ses Compagnons sur heureusement à Dieppe le 19 de Mai; François, & & passant aussi-tôt la Manche, il arriva dans sa patrie le 24 du même mois. Il avoit employé trois ans fix femaines & deux jours, dans un voyage où les Portugais mettent la moitié moins. Sa principale faute étoit d'avoir manqué la faison ordinaire du départ; ce qui l'avoit exposé à se voir long-tems le jouet des flots, & la victime des justes craintes qu'il avoit conçues de la cruauté des Espagnols.

Remarque de Baker.

Baker ajoûte, pour finir sa Relation, qu'il avoit appris aux Indes Orientales. de certains Portugais que les Anglois avoient faits Prisonniers, qu'un Vaisfeau de leur Nation avoit poussé nouvellement les découvertes au long des Côtes de la Chine jusqu'au 55 degré de latitude, fans avoir cessé de trouver la Mer ouverte vers le Nord; ce qui donna aux Anglois de grandes espérances de découvrir un passage au Nord-Est, ou au Nord-Ouest.

CHAPITRE

#### CHAPITRE XVII.

Second Voyage des Anglois vers les Indes en 1591, qui se termine malheureusement aux Côtes d'Afrique.

Andis que Lancaster combattoit RAYNOLDE. tous les Elémens pour pénétrer 1591. dans les Indes Orientales, une Société de Marchands moins hardis, mais difposés à profiter de ses découvertes, équipoit à Londres un Vaisseau nommé le Nightingale, ou le Rossignol, avec une Pinace de quarante tonneaux, pour exécuter la même entreprise sur ses traces. Ils avoient obtenu de la Reine Elifabeth, en (a) 1588, des Lettres Patentes, qui leur accordoient le Privilé tentes pour le ge du Commerce au long des Côtes d'Afrique, d'Afrique, depuis la Riviere du Senegal jusqu'à celle de Gambra inclusivement. Mais excités par de plus hautes espérances, ils ne regardoient plus le Commerce d'Afrique que comme un voile, pour déguiser le véritable but

te date, qu'il s'étoit fait au conservé aucune trace du moins deux autres Voyages premier, aux Côtes d'Afrique juf-

(a) On doit juger parcet- qu'en 1591; mais il ne s'est

Tome III.

RAYNOLDS. de leur navigation, qui étoit les riches

1591. Contrées des grandes Indes.

Cependant on voit par les Lettres de la Reine, que respectant encore les anciennes prétentions des Portugais, on se bornoit en apparence aux lieux dont on étoit comme en possession. Les Places nommées pour le Commerce étoient:

Places nommées pour le commerce.

La Riviere du Senegal, oû l'on se promettoit de trouver des cuirs, des gommes, des dents d'éléphans, du poivre, des plumes d'autruches, de l'ambre gris, & une petite quantité d'or.

Beseguldche, ou Barzaguiche, Ville près du Cap Verd, à vingt-huit lieues de la Riviere du Senegal; des cuirs &

des dents d'éléphans.

Refiska viego, Ville à quatre lieues de Besegulache; des cuirs, & quelquefois des dents d'éléphans.

Palmerin, Ville à deux lieues de Rufisko; de petits cuirs, & quelquefois

des dents d'éléphans.

Portodali, Ville à cinq lieues de Palmerin; de petits cuirs, des dents d'éléphans, de l'ambre gris, & une petite quantité d'or. Cette Ville étoit dangereuse par le grand nombre de Portugais qui s'y étoient établis, ou qui ne manquoient pas de s'y rencontrer.

Kandimal, Ville à une lieue de Por-RAYNOLDS. todali; de petits cuirs, & quelquefois des dents d'éléphans.

Palmeran, Ville à trois lieues de Kandimal; petits cuirs & dents d'élé-

phans.

Joala, Ville à six lieues de Palmeran; cuirs, ciré, dents d'éléphans, riz, & une petite quantité d'or. Lieu dangereux parle grand nombre d'Espagnols & de Portugais.

La Riviere de Gambra ; or , riz, cire,

cuirs, dents d'éléphans.

Les François de Dieppe commerçoient aux mêmes lieux depuis plus de des François
de Dieppe en
trente (a) ans, & n'y envoyoient pas, Afrique.
chaque année, moins de quatre ou
cinq Vaisseaux. Ils remontoient ordinairement la Riviere du Senegal dans deux Barques, tandis que leurs Chaloupes alloient à Portodali, & dans cinq ou fix autres Villes. L'avantage particulier de leur Nation est d'avoir acquis l'amitie des Negres, & d'en être aussi-bien reçus que s'ils étoient nés dans le Pays. Plusieurs de ces Barbares sont souvent le voyage de France; & comme ils ont la liberté d'en revenir, il se forme de ce commerce un lien encore

<sup>(</sup>a) On trouvera dans la suite des éclaircissemens plus justes. Hij

RAYNOLDS.

plus étroit. Depuis que les Anglois ont fréquenté la même Côte, les Vaisseaux François se tiennent à Russko viejo, & souffrent que ceux d'Angleterre fréquentent Portodali. Ils ne s'approchent point de la Riviere de Gambra, ou Rio d'oro, parce que les Portugais sont extrémement jaloux de cette possession, & qu'ils s'essorcent d'en cacher les avantages. Une Barque Françoise étant une sois entrée dans cette Riviere, y sur surprise & enleyée par deux Galeres Portugaises.

Au second Voyage de (a) la Compagnie Angloise, quarante-deux Anglois surent tués ou pris, & la plus grande partie de leurs biens confisquée, à Portodali & à Joala, par la trahison des Portugais & d'un Roi Négre; & l'on verra dans le Voyage suivant, que le Capitaine Thomas Dassel n'auroit pas échappe plus heureusement à celle de Pedro Consalve, Officier de Dom Antoine Roi de Portugal, si la conspiration n'eût été découverte.

Depuis le côté du Nord de la Riviere du Senegal, jusqu'aux environs de Palmerin, toute la Côte est soumise au même Roi Négre, qui se nommoit alors

1 1 .

<sup>(</sup>a) Cette mention d'un (cond Voyage confirme la

Malek-Zamba. Sa résidence étoit dans RAYNOLDS. les terres, à deux journées de Rufisko.

#### 6. I 1.

E fut le 12 de Novembre 1591, que Richard Raynolds (a) Capitaine du Nightingale, pour la Compagnie d'Afrique, & Thomas Daffel, Commandant de la Pinace, arriverent, près du Cap Verd, à la petite Isle quise nomme la Liberté. Îls y apprirent que les Portugais, ou les Espagnols, car ces deux Nations étoient alors réunies fous le même Roi, se trouvoient en grand nombre à Portodali & à Joala. C'étoit affez pour interrompre les principales vûes des Anglois. Cependant la paix étant rétablie entre l'Espagne & l'Angleterre, ils fe flatterent que leurs nouveaux alliés accepteroient des propositions de commerce dans l'un ou l'autre de ces deux lieux. Dassel se chargea de cette entreprise avec sa Pinace, tandis que la Chaloupe du Nightingale iroit se présenter aux Négres de la Côte.

Raynolds ne fit pas difficulté de se mettre lui-même dans la Chaloupe. Vis-propositions

Il fait des de commerce aux Négres

Départ de

d'Afrique, (a) Ce Capitaine a publié fon Voyage, qui nous a été lui-même la Relation de conférvée dans Hackluyt.

Hiij

RAYNOLDS. 1591.

à-vis de l'Isle où il avoit jetté l'ancre; on trouve une Ville, ou une Habitation de Négres, nommée Besegulache, dont le Gouverneur est en possession de lever quelques droits pour l'ancrage. Il vint au-devant de la Chaloupe Angloife, avec un grand nombre de canots; & n'y voyant point de Portugais, il en témoigna beaucoup de fatisfaction au Capitaine. Il l'exhorta même à ne pas se mêler avec cette Nation, mais à suivre l'exemple des François, qui étoient toujoursbien reçus, lui dit-il, parce qu'ils paroissoient être sans liaison avec les Portugais. Raynolds, pour se concilier l'affection des Négres, leur offrit divers rafraîchissemens de l'Europe, & fit en particulier quelques présens au Gouverneur. Ensuite, ayant reçu, à sa priere, & donné quelques otages, il ne ba-lança point à descendre avec lui sur le rivage. La guerre étoit alors allumée entre ce Gouverneur & celui d'une Province voisine; mais en faveur de l'arrivée des Anglois, dont l'un & l'autre devoit partager les avantages, ils firent une trève d'une certaine durée. Ray-

Il est con- nolds fut conduit fort civilement à l'haduit à Besegu- bitation du Gouverneur de Besegulache. Il y fut traité à la maniere des Négres; & le soir il retourna fort satisfait

fur fon bord. Le jour suivant, il y vit RAYNOLDS. arriver encore le Gouverneur, qui le pria d'envoyer sa Chaloupe au rivage avec du fer & d'autres marchandises. en l'affurant qu'il pouvoit aller de son côté à Rufisco avec le Vaisseau. Il obferva que le Gouverneur avoit été suivi jusqu'à son canot par un certain nombre de Négres armés; ce qui ne lui causa point d'inquiétude, parce qu'il sçavoit qu'en faveur de la tréve, quantité de Négres de la Province voifine étoient venus pour voir le Vaisseau, & que cette précaution lui parut juste. La plûpart des Négres, qui s'approchoient du Gou-verneur, se mettoient à genoux devant lui, & lui baisoient le dos de la main.

Comme il n'y avoit point de Vaisseau Exerciae du François à Rufisco, Raynolds ne fit pas difficulté de s'avancer dans la rade. Il fit avertir de son arrivée le Chef de cette Ville, qui lui envoya ses Interpretes, pour se faire payer les droits de l'ancrage, & lui accorder la permission du Commerce. Les échanges commencerent auffi-tôt. On donna du fer & d'autres marchandises de peu de valeur, pour des cuirs & des dents d'éléphans. Dans toutes ces occasions, les Négres furent si doux & si traitables, que Raynolds ne balança point à pénétrer jus-

Him

1593,

RAYNOLDS.

1591.

jeune Sei-

qu'à la Ville de Rufisco, qui est à trois ou quatre milles dans les terres. Il y fut reçû avec toutes sortes de caresses & Civilité d'un fort bien traité par le Gouverneur. Un jeune Seigneur Négre, nommé Konde gneur Négri. Amar-Pattay, lui présenta un bœuf & quelques chevreaux, en l'assurant que le Roi apprendroit volontiers l'arrivée d'un Vaisseau de Blancs; c'est le nom que les Négres donnent aux Européens,

& particulierement aux Anglois.

Ce jeune homme venoit tous les jours au bord de la Mer avec un petit cortége de gens à cheval, & ne cessa point de faire des civilités aux Anglois. Le 5 de Decembre, il se rendit à bord avec son train, qui s'étonna beaucoup d'une hardiesse dont on n'avoit gueres vû d'exemple. Il dit à Raynolds qu'un Courier qu'il avoit envoyé au Roi étoit arrivé, avec des témoignages de la joie de ce Prince, qui voyoit volontiers les Anglois dans ses Etats, & qui étoit disposé à leur accorder toutes sortes de facilités pour le Commerce; que le Vaisseau de Raynolds étant le premier de la Nation Angloise qui fût arrivé sur cette Côte. il étoit juste qu'il y sût bien reçû; & que ceux qui y viendroient à l'avenir, y seroient toujours vûs du même œil. Zonde joignit à ce compliment de vives inf-

tances, pour engager le Capitaine à re-RAYNOLDS. tourner au rivage, où il souhaitoit de serrer l'amitié par une nouvelle conférence. Raynolds y consentit; mais ce ne fut qu'après avoir donné à bord une fête très-galante au Prince Négre. Il l'auroit même salué de toute son artillerie, si Zonde ne l'eût prié d'arrêter ses Canonniers, dans l'admiration mêlée de frayeur que lui inspiroit la seule vûe de ces terribles machines.

La nuit du 13 de Décembre, Ray- Les Anglois nolds leva l'ancre & se rendit le 14 à vont à Porto-Portodali. Cette Ville est d'un autre Pays, dont le Roi nommé Malek-Amar. étoit fils de Malek-Zamba, Roi du Pays voisin, & tenoit sa Cour à une lieue & demie du Port. Aussi-tôt que les Anglois furent entrés, le Gouverneur, proche parent de ce Monarque, vint à bord, pour y recevoir les droits établis, & donner la permission du Commerce. Il demanda s'il n'y avoit aucun Portugais dans le Vaisseau, en se plaignant beaucoup des infidélités de cette Nation, & particulierement de celles d'un certain Francesco Costa, Officier du Roi Dom 'Antoine, qui avoit souvent trompé le Roi Malek-Amar par de fausses promesfes. Il ajoûta que les Espagnols & les Portugais avoient une mortelle aversion Négres con-

1591.

RAYNOLDS.

1591.

tre les Espagnols & les Portugais.

pour les Anglois : que Pedro Gonzalez Officier Portugais, qui étoit venu à Portodali fur un Vaisseau Anglois commandé par Richard Helley de Darmouth. avoit annoncé au Peuple de cette Côte que Raynolds & ses gens étoient des fugitifs d'Angleterre, prêts d'arriver en Afrique pour exercer leurs pillages & leurs cruautés sur les Négres & les Portugais; & que Thomas Daffel avoit maffacré Costa dans un Vaisseau sur leguel il venoit de la part de Dom Antoine, avec de riches préfens pour Malek-Amar : que sur ces odienses accusations Gonzalez avoit démandé que les Anglois & toutes leurs marchandises fussent saiss à l'arrivée de leur Vaisseau; mais que Malek-Amar avoit rejetté cette demande avec indignation, parce l'experience lui avoit appris quelle étoit la bonne-foi des Portugais : enfin , ique ce Prince avoit un regret extrême de la captivité & du meurtre de certains Anglois, dont il ne falloit accuser que les Les Anglois Portugais & les Espagnols, qui avoient foulevé ses Peuples par des impostures. Raynolds rendit graces au Gouverneur de ses favorables intentions, & ne manqua pas de l'assurer que pour la fidélité dans les promesses il trouveroit toujours beaucoup de différence entre les An-

font trahis par les Portugais,

glois & leurs accusateurs. Il paya les RAYNGLDS. droits sans aucune contestation sur la fomme. Portodali étant le principal lieu du Commerce, il déclara au Gouverneur qu'il se proposoit d'aller faire sa courà Malek-Amar, & lui offrir quelques présens qu'il avoit apportés d'Angleterre. Les Facteurs du Vaisseau avoient pris cette résolution de concert, dans la doutble vûe de faire honneur à leur patrie & de confirmer les Négres dans de si fa-

vorables dispositions.

Pendant que Raynolds traitoit avec les Rois, la Pinace s'étoit rendue à Joala, dans les Etats de Jokoel Lamiokeric. où Dassel avoit lié quelque commerce avec les Espagnols & les Portugais. Il y avoit trouvé, suivant les avis du Gouverneur de Portodali, Pedro Gonzalez avec d'autres Marchands Anglois, aufquels il servoit de guide sur le Vaisseau de Richard Kelly. On ne fçauroit dou- convention terici, que par un article de la paix avec avec le Porl'Espagne, il ne sût stipulé entre les deux Couronnes, que les Anglois n'iroient point en Afrique, sans avoir un Portugais à bord; & que ce fut la violation de cet article qui porta bientôt l'Espagne à ne rien épargner pour la ruine de leur Commerce. Il doit paroître étrange que l'Histoire d'Angleterre n'offre au-

1591.

H vi

RAYHOLDS.

1591.

Intrigue embarrassante pour les Anglois,

cune trace de cette convention; mais outre que les Espagnols y rappellerent souvent les Anglois, l'occasion que j'ai de faire ici cette remarque renaîtra dans plusieurs autres endroits des Relations suivantes, qui ne peuvent être soupconnées d'erreur sur un point qui n'est pas fort honorable à l'Angleterre. Ainsi Kely même, qui étoit dans les termes du Traité, devoit prendre Raynolds & ses gens, quoiqu'Anglois comme lui, finon pour autant de Pyrates, du moins pour des rivaux incommodes, qui venoient partager sans droit les avantages de son commerce, & trouver moins étrange que Gonzalez cherchât si ardemment à leur nuire. De l'autre côté, Raynolds qui fe trouvoit employé par une Compagnie autorifée de la Reine Elisabeth, & qui sçavoit sans doute que la Cour d'Angleterre vouloit secouer le joug du Traité, se plaignit avec raison de n'y pas trouver assez de facilité de la part des Espagnols & des Portugais. Mais si ses plaintes étoient justes, en prenant la regle de justice du zelé qu'il avoit pour l'exécution des ordres de la Reine & pour les intérêts de sa Compagnie; on fçut qu'il y avoit de l'exagération & même de la fausseté dans les reproches qu'il faisoit aux Sujets de la Couronne

d'Espagne, puisqu'ils avoient alors un RAYNOLDS, Traité, c'est-à-dire, des raisons beaucoup plus justes en elles-mêmes, pour soutenir leur conduite. Sans un éclaircissement si nécessaire, on trouveroit beaucoup d'obscurité dans le reste de cette Relation.

1591.

Gonzalez n'ayant pû faire réussir ses Persidie desseins à Portodali, résolut, avec le gais nommé consentement des Anglois mêmes qu'il Gonzalez. avoit accompagnés, de perdre à Joala, Dassel & ses Compagnons, ou du moins de se saisir d'eux & de leur Pinace. Il avoit déja fait entrer dans son projet les principaux Négres, lorsque Dassel en fut informé par un Domestique Anglois de Kelly, à qui l'on n'avoit pû cacher cette conspiration. Il se hâta de quitter la Ville, pour remonter dans sa Pinace; & le hasard sit qu'en se rendant au rivage avec ses gens, il rencontra trois Portugais qu'il força de le suivre à bord. Là, s'étant plaint amerement de la trahison de Gonzalez, que ses Prisonniers mêmes ne purent desavouer, il en renvoya deux à terre; & retenant le troisième, qui se nommoit Villa-nova, il déclara aux deux autres que pour obtenir la liberté de leur Compagnon, il falloit qu'ils trouvassent moyen, le jour sui-vant, de lui amener Pedro Gonzalez

RAYNOLDS.

3591.

dans fa Pinace. Le pouvoir ou la volonté leur manqua pour cette entreprise. Mais Dassel apprit le même jour que dans le chagrin de voir son artifice éventé, Gonzalez avoit en le crédit de faire partir à cheval tous les Portugais de la Ville de Joala, pour se saisir de Raynolds, qu'il croyoit encore à terre dans celle de Portodali, Cette nouvelle l'allarma d'autant plus, qu'il connoissoit l'inconstance des Négres, à qui les liqueurs fortes font changer aisement de résolution. Il partit aussi-tôt pour rejoindre son Collegue, & se fortifier par leur union contre toutes fortes de surprises. A peine l'eut-il rejoint, qu'il fut informé par les avis d'un de ses gens, qui avoit été arrêté à Joala avec les marchandises qu'il avoit à terre, que Gonzalez étoit allé lui-même à Portodali pour se faire rendre Villa-nova. Raynolds se croyant assez fort pour braver fes Ennemis, prit le parti de rentrer dans la Rade & de descendre avec une bonne escorte. Il demanda une conférence, avec les principaux Négres, à laquelle quelques Espagnols assistement.

Les Négres Après une longue discussion, les Névulent qu'il gres persuadés de la trahison de Gonzalez, déclarerent qu'il méritoit la mort,
ou quelque châtiment qui servit d'exem-

ple. Les Portugais mêmes, qui ne se RAYNOLDS. trouvoient pas les plus forts, reconnurent la justice de cette Sentence. Mais Raynolds & tous les Anglois demande- Les Anglois rent sa grace. Cependant il sut conduit grace pour à bord de la Pinace, & présenté à Dassel, lui. pour lui faire de justes soumissions. Les Espagnols, qu'il avoit offensés par quelques expressions libres contre la Cour d'Espagne, furent les plus ardens à l'humilier par leurs reproches; & fans le fecours des Anglois, peut-être auroit il reçu quelque traitement plus dur des Négres ou des Espagnols. Villa-nova fut rendu; mais Gonzalez, après avoir demandé pardon à Dassel, lui protesta qu'il n'avoit rien fait que par des ordres particuliers de son Roi, qu'il avoit reçûs à Darmouth avant que de s'embarquer : que ce Prince étoit fort irrité de voir exercer aux Anglois le Commerce de Guinée sans être accompagnés d'un Portugais; & que François de Costa, alors Agent du Portugal à Londres, l'avoit chargé particulierement d'arrêter en Guinée Dassel & toutes ses marchandifes.

Raynolds, pour se garantir d'une Ils le garnouvelle insulte, se détermina de l'avis dent à bord. de ses gens, à garder Gonzalez à bord jusqu'au départ du Vaisseau Anglois qui

1591.

RAYNOLDS. 1591.

l'avoit amené; & faisant valoir le droit de sa commission, il exigea du Capitaine Kelly, qu'après avoir terminé ses affaires, il partiroit immédiatement avec ce dangereux Emissaire du Portugal. Les Négres applaudirent à cette résolution, & la haute faveur qu'ils marquerent pour les Anglois, força les Espa-gnols & les Portugais à dissimuler leur jalousie. En esset, la Nation de Malek-Amar se trouvoit bien mieux du commerce de France & d'Angleterre que de celui du Portugal. Les Vaisseaux Anglois & François leur apportoient depuis long-tems du fer, de bonnes étoffes de laine, & d'autres marchandises utiles; au lieu que les Portugais accoutumés dans l'origine à ne leur fournir que des bagatelles, prétendoient foutenir cet usage & s'attachoient continuellement à les tromper.

Raynolds fe.

gres.

Dès le commencement de ces démêléfie des Né-lés, Malek-Amar avoit envoyé à Raynolds, son Secretaire & trois chevaux, pour le conduire à sa Cour : maisquoiqu'on lui eût offert en même tems des Otages, les Facteurs lui représenterent qu'il étoit dangereux de s'éloigner du Vaisseau dans une conjoncture qui demandoit sa présence. Il ne laissa point de remettre au Secretaire du Roiles pré-

sens qu'il avoit destinés pour ce Prince; RAYNOLDS. & deux Anglois qui entendoient quelque chose au langage des Négres, furent nommés pour l'accompagner à son retour. Amar n'apprit point sans indignation que des Etrangers qui exerçoient un commerce utile à ses Etats, eussent été outragés presqu'à ses yeux. Il fit déclarer par une proclamation publique, que ceux qui entreprendroient de nuire aux Anglois dans toute l'étendue de son domaine, soit Espagnols, Portugais ou Négres, seroient punis rigoureusement, avec ordre à ses Sujets de secourir & de défendre une Nation qu'il vouloit protéger. En général les Négres de cette Côte sont de meilleure foi que les Européens, & seroient même plus constans dans leurs promesses, si les liqueurs de l'Europe n'altéroient trop facilement leur raison, & ne corrompoient la bonté naturelle de leur caractere.

Les Espagnols & les Portugais n'ont aucun trafic fur la Riviere du Senegal; mais on ignore par quelle avanture il Avanture s'en trouvoit un, nommé Ganigoge, qui gais qui époudemeuroit depuis long-tems fur le bord le la fille d'un Roi Négre. de cette Riviere, & qui avoit épousé la fille d'un Roi Négre. Il affectoit d'avoir oublié la langue & les usages de sa patrie, jusqu'à demeurer sans répondre

1591.

Leur bonne

RAYNOLDS.

3591.

lorsqu'on lui parloit Portugais. Il ne portoit point d'autre habillement que celui du Pays; & dans toutes ses actions, il s'efforçoit d'imiter ceux dont il avoit embrassé la vie & les usages. La curio-sité porta Raynolds à chercher l'occasion de le voir; mais il se donna des mouvemens d'autant plus inutiles, que Ganigoge ayant appris son desseinassecta de l'éviter. Il y a beaucoup d'apparence que la honte de sa situation y contribuoit autant que le goût de la singularité.

Lieux où les Portugais & les Espagnels exercent le commerce.

Du côté de Portodali & de Joala, qui font les principaux lieux de cette Région pour le commerce, & vers Kantor & & Kassan sur la Riviere de Gambra, les Négres se sont accoutumés à souffrir des Portugais & des Espagnols; mais c'est depuis que ces deux Nations achettent des François & des Anglois le fer & les autres marchandises que ceux - ci transportent en Guinée, & qu'elles les présentent pour échange au lieu des anciennes bagatelles dont les Habitans de ce Canton sont entierement rebutés. Le commerce de cette Riviere est fort riche. Quoique les Portugais en soient si jaloux qu'ils employent toutes leurs forces à se le conserver, il n'est pas permis indifféremment à tous les Particu-

1591.

liers de leur Nation de l'exercer dans le RAYNOLDS. Pays. Les Gouverneurs de Mina & des autres Places qui sont au long de cette Côte, ont fixé des bornes au-delà defquelles un simple Négociant ne peut remonter sous peine de mort. Pour eux. ils envoyent dans divers tems de l'année leurs propres Barques, jusqu'à certains lieux où elles trouvent de riches amas d'or. Le Portugal n'a fait élever des Châteaux & des Forts que sur la Côte des Pays qui produisent ce précieux métal. Les Sujets de cette Couronne font ainsi parvenus à s'y rendre si absolument les maîtres, qu'en paix comme en guerre, les autres Nations ne peuvent s'en approcher pour le commerce de l'or, sans se déclarer leurs ennemis.

Dans les autres lieux où ils n'ont point de Forts, ils ne sont reçus, comme les point reçus aux autres autres Marchands étrangers, qu'avec lieux. la permission des Négres qui ont même établi des droits dont aucune Nation n'est dispensée. S'il s'y trouve des Portugais, la plûpart sont des criminels, bannis ou fugitifs, qui s'y sont retirés comme dans un azile. Raynolds affure que toute l'espece humaine n'a point de scélérats si lâches & si dangereux.

#### CHAPITRE XVIII.

Voyage du Chevalier Jean Burrough en 1592, pour ouvrir les Indes Orientales aux Anglois.

Burrough.

Ressentiment de la Reme Elisabeth.

Départ d'une Fotte Angloife.

Juger des impressions que les plaintes de Raynolds firent sur la Reine Elisabeth par les mesures qu'elle prit aussi-tôt pour sa vengeance, il paroît qu'elle ressentit fort vivement l'insulte qu'il avoit reçu en Guinée, ou plutôt les obstacles qui l'avoient empêché de pousser plus loin fon voyage. Elle fit équiper à son retour une Flotte de quinze Vaisseaux; c'est-à-dire, pour en donner une idée plus juste, qu'elle joignit deux de ses Vaisseaux de guerre, le Garland & le Foresight à douze ou treize Marchands qui n'avoient attendu que l'arrivée de Raynolds pour se mettre en mer fur fes informations. Tandis qu'on étoit occupé de ces préparatifs, Sire Walter Raleigh, nommé pour commander la Flotte, monta sur le Garland, & fe rendit à l'Ouest de l'Angleterre, sous prétexte d'y rassembler mille choses nécessaires à son voyage. Le vent devint a contraire à son retour, que la saison

s'étant fort avancée, la Reine lui écri-Burrough. vit, non-seulement pour le rappeller, mais pour donner, à sa place, la conduite de la Flotte aux Chevaliers Burrough & Martin Frobisher. Cette lettre fut confiée à Frobisher, qui la remit à Raleigh le 7 de Mai. Celui-ci jugeant qu'il ne pouvoit perdre son emploi sans quelque tache pour son honneur, ou du moins sans nuire aux intérêts de quantitè d'amis, qui lui avoient avancé des sommes considérables, feignitque la Cour lui laissoit le choix de quitter la Dignité de Vice-Amiral ou de la conserver; & montant sur la Flotte, en cette qualité, il mit austi-tôt à la voile.

Deux ou trois jours après, il ren- Burrough contra quelques Vaisseaux Espagnols. Commande la La paix durant encore en Europe, il en prend des inaborda un qui appartenoit au Gouver-formationa, neur de Calais, sur lequel il trouva un Gentilhomme Anglois, nommé Nevil Davies, qui avoit souffert pendant douze ans une rude captivité dans les cachots de l'Inquisition. Il apprit de lui que l'accès des deux Indes seroit également difficile cette année, parce que le Roi d'Espagne informé de l'armement qui s'étoit fait en Angleterre, avoit envoyé ordre dans les Ports à tous les

Burrough.

Vaisseaux Espagnols & Portugais de remettre leur départ à l'année suivante. Raleigh n'en fut pas plus refroidi pour fon entreprise. Mais une tempête qui le surprit à la hauteur du Cap de Finistere, ayant dispersé ses Vaisseaux & submergé la plupart des Barques & des Pinaces, il eut besoin d'un espace assez long pour rassembler les débris de sa Flotte. Ce fut dans cet intervalle qu'il fut informé par quelques Barques Espagnoles, que l'Amiral d'Espagne l'attendoit au Sud de ce Royaume pour observer sa navigation, & pour assurer celle d'une Flotte qui devoit partir incessamment des Isles Açores. Il forma fur cette nouvelle un Plan fort hardi ? ce fut de diviser la sienne en deux parties, & d'en laisser une sous le commandement de Frobisher, pour amuser!'Amiral Espagnol; tandis qu'avec l'autre il iroit lui-même au devant des Caraques, qui étoient les Vaisseaux qu'on attendoit des Açores.

Il est difficile à comprendre comment deux Nations qui n'avoient encore aucun démêlé en Europe, étoient toujours disposées à se traiter en ennemis à la moindre concurrence de navigation & de commerce. Avant que la Flotte Angloise sût divisée, Raleigh rencontra

fur la Côte d'Espagne un Vaisseau Bas- Burrough. que de fix cens tonneaux, nommé le Santa Clara, qui fut pris après quelque résistance. Il étoit frété de toutes sortes de petits instrumens de fer, tels que des cloux, des crochets, des fers à cheval, des ferrures, des verrouils, des focs de charrue &c. pour la somme de six ou fept mille livres sterling. Il fut envoyé droit en Angleterre; après quoi la Flotte s'approchant du Cap Saint Vincent, le Chevalier Burrough, Vice-Amiral Burrough se de la seconde division, découvrit un son Escadre. autre Bâtiment auquel il donna longtems la chasse, & dont il se saisit enfin vers les Côtes méridionales. C'étoit un Flybot, dont le Capitaine lui apprit que le Roi d'Espagne avoit équippé une grande Flotte à Cadis & à San-Lucar. C'étoit effectivement le bruit public en Espagne; mais la véritable destination de cette Armée navale étoit de s'oppofer au Chevalier Raleigh, dont on croyoit que le dessein étoit de faire voile en Amérique, & sur-tout de favoriser l'arrivée des Caraques Orientales qu'on attendoit à chaque moment. Ensuite la Cour d'Espagne s'étant perfuadée que si Raleigh alloit en Amérique, les Isles Açores & les Caraques feroient à couvert, elle avoit ordonné

1592. grand péril.

à Dom Alphonse de Bacan, son Amiral, de poursuivre & d'attaquer les Anglois de quelque côté qu'ils pussent tour-Il évite un ner leurs voiles. L'événement montra bien-tôt que c'étoit la vérité; car à peine Burrough eut-il pris le Flybot, que pensant rejoindre sa Flotte, il appercut vers la haute mer celle d'Espagne, qui s'étendoit pour lui couper le passa-

ge. Mais comme il montoit un excel-lent voilier, il évita par la fuite un pé-

ril fi pressant.

Cependant il lui fut impossible de se rapprocher de ses Compagnons sur une Côte si bien gardée. Dans l'incertitude du lieu où il pourroit les rencontrer. il prit, suivant le projet de Raleigh, vers les Isles Açores, où le vent l'ayant bien-tôt conduit à la vûe de Saint-Michel, il observa de si près Villa Franca, qu'il distingua jusqu'aux Vaisseaux qui étoient à l'ancre dans le Port. Plusieurs pètites Caravelles, qui s'y rendoient sans défiance, tomberent entre ses mains; mais il n'en put tirer aucune information.

Il arrive aux EES.

En arrivant à Flores le 21 de Juin, Isles de Flo- il s'approcha du Rivage dans sa Chaloupe, accompagné seulement de trois ou quatre de ses Officiers. Les Habitans de Santa Cruz parurent aussi-tôt bien

bien armés pour s'opposer à sa descen- Burrough. te. Burrough qui n'avoit aucun dessein fur cette Ville, arbora un drapeau blanc. Onlui répondit par le même figne. Alors les témoignages de paix & d'amitié commencerent de part & d'autre. On se donna mutuellement des Otages. Les Anglois eurent la liberté de se pourvoir d'eau fraîche & de toutes les provisions que l'Isle produit, avec celle de descendre à leur gré sur le rivage. Ils y apprirent qu'on n'attendoit cette année aucune Flotte de l'Ouest; mais que trois jours avant leur arrivée, on avoit vû passer une Caraque pour Lisbonne, & qu'elle étoit suivie de quatre autres qui n'avoient point encore paru. A cette nouvelle, Burrough se hâta de remonter à bord; & sans autres forces que son Vaisseau, accompagné d'une Barque de Bristol d'environ soixante tonneaux, qui s'étoit jointe à lui dans cette mer, il alla au devant des Caraques à toutes voiles. Bien-tôt il en découvrit une, à laquelle deux autres Vaisseaux Anglois donnoient déja la chasse; mais un calme qui survint vers le soir arrêta tout d'un coup ses poursuites. Dans le chagrin d'un si cruel obstacle, il descendit dans fa Chaloupe & fit trois milles pour la reconnoître de près avec le Tome III.

1592.

1592.

II attaque & force les Espagnols.

Burrough- secours des rames. Etant retourné à son Vaisseau, il se disposa pour l'attaque du lendemain. Mais une violente tempête, qui s'éleva pendant la nuit, les força tous de lever l'ancre. La confufion qui accompagne ces accidens. n'empêcha point Burrough d'observer toujours la Caraque. Le tems s'étant remis au matin, il l'apperçut près du rivage, & les Portugais empressés à transporter à terre tout ce qu'ils pouvoient décharger. Lorsqu'ils virent apune Caraque, procher les Anglois, ils mirent le feu à leur Bâtiment; & se retranchant à la portée du fusil, ils demeurerent dans cette situation, au nombre d'environ quatre cens hommes, pour tenir l'Ennemi écarté du rivage jusqu'à ce que la Caraque fût consumée.

Burrough, après avoir fait toutes ces observations, ne balança point à mettre à terre cent cinquante de ses hommes, dont une partie se jetta dans l'eau jusqu'à la ceinture. Ils diffiperent aisément quelques Compagnies qui étoient demeurées à la garde du rivage; & marchant avec résolution vers le retranchement, ils ne s'en approcherent que pour être témoins de la retrai-te des Espagnols. Tout ce que le feu avoit épargné devint la récompense du

Vainqueur; mais il étoit échappé peu Burrough. de richesses à l'ardeur des flammes. Entre quelques Prisonniers, il se trouva un Portugais, nommé Vincent Fonfeca. Trésorier de la Caraque, & deux Etrangers, l'un Allemand, & l'autre Hollandois, qu'il fallut menacer de la torture pour leur faire confesser la Information vérité. Ils avouerent enfin que dans l'ef- prisonniers. pace d'environ quinze jours, il devoit arriver dans la même Isle trois Caraques beaucoup plus grandes; qu'il en étoit parti cinq de Goa, le Buen Giesu, la Madre de Dios, le Saint-Bernard, le Saint Christophe & la Santa Cruz, qui étoit celle que les Anglois venoient de forcer: que cette Flotte avoit reçu l'ordre exprès de ne pas toucher à Sainte-Helene, où toutes les Caraques des Indes Orientales ne manquoient point de passer pour s'y rafraîchir; & de s'arrêter plutôt à Angola, mais le moins qu'il feroit possible, parce qu'on n'ignoroit pas que les Anglois se disposoient à pousser leur navigation du côté de l'Est: enfin que le dernier rendez-vous des cinq Caraques étoit dans l'Isle de Flores; où les mêmes ordres les obligeoient d'attendre une puissante Flotte qui devoit y venir d'Espagne pour les escorter jusqu'à Lisbonne.

BURROUGH.

1592.

Les Angloi vont au - de vant de plufieurs riches Caraques.

Cette explication suffisoit au Vice-Amiral Burrough pour régler ses réso-lutions. Les deux Vaisseaux Anglois qui avoient chassé la Caraque, s'etoient joints à lui. La Barque de Bristol, un Vaisseau de la Flotte de Raleigh, qui arriva le même jour, & deux autres Bâtimens nouvellement arrivés de l'Amérique sous la conduite des Capitaines Newport & Tomson, lui formoient une Escadre affez bien composée. Il as-Lembla tous les Capitaines, pour leur propofer d'aller sous ses ordres au devant des Caraques. Ils y consentirent. Sir Robert Croff, qui les joignit le lendemain avec Foresight, Vaisseau de guerre de Raleigh, applaudit au projet. Ils partirent ensemble; & s'arrêtant à six ou sept lieues à l'Ouest de Flores, ils se répandirent du Nord au Sud, chaque Vaisseau à deux lieues de l'autre; de forte que n'occupant pas moins de deux degrés dans leur ligne, ils se flatterent de découvrir tout ce qui se présenteroit sur la Mer dans un si long espace.

Ils demeurerent dans cette situation depuis le 29 de Juin jusqu'au 3 d'Août, que Tomson, Capitaine du Dainty, ap-Ils rencon- perçut la Caraque la Madre de Dios. une des plus monstrueuses masses que le Portugal eût sur mer. Le Dainty, qui

rent la Ma dre de Dios.

étoit excellent voilier, eut bien-tôt pris BURROUGH. l'avance sur le reste de l'Escadre Angloise, & commença l'attaque par quelques volées de canon, qui incommoderent beaucoup les Portugais. Burrough arriva pour le seconder, avec le Capitaine Newport. Le combat continua quelque tems à la portée du moufquet, jusqu'à l'arrivée de Sir Robert Croff, que Burrough consulta sur le parti qu'il y avoit à prendre. Cross jugea que si l'on ne se hâtoit point d'aborder la Caraque, elle gagneroit infailliblement le Rivage, & s'y brûleroit comme la premiere. Sur cet avis, on jetta aussi-tôt le grapin. Mais les Portugais fe défendant avec beaucoup de valeur, le Vaisseau de Burrough reçut un coup fous l'eau qui faillit de le faire couler à fond. Dans un danger si pressant, il pria Cross de se retirer afin qu'il pût aussi faire sa retraite. Ils tenoient si fortement tous deux à la Caraque, qu'ils ne parvinrent à se dégager qu'aprês beaucoup d'efforts.

Tandis que Burrough s'occupoit aux réparations de son Bâtiment, Cross, qui voyoit la Caraque s'approcher de l'Isle, représenta vivement à ses Compagnons que si l'on ne retournoit sur le champ à l'abordage, il falloit renoncer

I iii

1592;

BURROUGH.

1592.

est attaquée

& prise par

les Anglois.

à l'espérance de la prendre. Il eut des objections à vaincre & des craintes à combattre; mais à la fin les exhortations rendirent le courage à ceux qui l'avoient La Caraque perdu. Il s'approcha le premier, lorsque la Caraque commençoit à toucher au rivage. Tous les autres, animés par son exemple, fondirent avec la même furie sur cette vaste machine. Ils y entrerent de toutes parts; & les Portugais perdirent tant de monde par le feul feu de la mousqueterie, qu'ils se lasse-

rent de leur résistance.

Burrough, qui avoit quitté son Vaisseau pour passer sur le Foresight, commença par faire desarmer tous les Prisonniers. Ensuite jettant les yeux à loisir sur sa conquête, il admira le plus grand Bâtiment qu'il eût jamais vû. Son attention fut troublée par le spectacle d'une infinité de blessés & de mourans. qui se traînoient sur les ponts, & qui imploroient la pitié des Vainqueurs. Il fit appeller tous les Chirurgiens de l'Escadre Angloise, & les chargea de dis-tribuer leurs soins entre un si grand nombre de malheureux.

L'Amiral des Caraques qui montoit la Madre de Dios, étoit Dom Ferdi-Mendoza, nand de Mendoza, descendu des Mendozas d'Espagne, mais établis en Por-

Amiral des Caraques,

tugal où il s'étoit marié. Son âge étoit BURROUGH. fort avancé, & sa fortune répondoit mal à fon mérite; car avec l'avantage de la naissance, il étoit bien fait, d'une & fes avan-phisionomie agréable, & partagé fort tures. heureusement de toutes les qualités de l'esprit. Dans plusieurs occasions où l'Espagne l'avoit employé contre les Mores, il avoit été deux fois prisonnier, & racheté deux fois par le Roi fon maître. En revenant des Indes, dans un autre voyage, où il commandoit encore les Caraques, celle qu'il montoit avoit étoit jettée proche de Sofala fur des sables où elle s'étoit perdue; & quoiqu'il se fût sauvé de la fureur des flots, il n'avoit pû éviter les mains des Mores, qui lui avoient fait fouffrir un long & pénible esclavage. Le Roi d'Espagne le considéroit beaucoup, & cherchoit l'occasion de lui faire rétablir sa fortune. Il le nomma pour conduire, avec la qualité d'Amiral, la Flotte des Indes Orientales, qu'il auroit ramenée avec le même titre, si le Vice-Roi de Goa, qui revenoit en Portugal, & qui s'étoit embarqué dans le Bon-Jesus, n'eût pris le commandement général en vertu de sa dignité. Burrough plaignant les malheurs d'un homme de ce rang & de ce mérite, lui rendit la Lin

BURROUGH. 1592.

liberté avec la plus grande partie de fes gens, & lui fournit toutes les commodités nécessaires pour retourner dans fa patrie.

De quelle raque fut aux Anglois.

Tous les Anglois de l'Escadre semant te la Ca- bloient s'attendre au pillage de la Caraque; mais Burrough qui vouloit rendre sa conquête plus utile, déclara qu'il en prenoit possession au nom de la Reine. Ensuite, sur la revûe générale qu'il fit de ce riche butin, il assura tout le monde qu'il y auroit de quoi récompenser les Soldats & fatisfaire aux prétentions des Marchands. L'Auteur observe ici que la prise de ce Bâtiment fit pénétrer les Anglois dans tous les fecrets du commerce des Indes, que le Portugal s'étoit toujours efforcé de cacher avec tant de foin; & que les conjectures qu'ils avoient formées sur toutes les Relations précédentes, furent changées en véritables lumieres, accompagnées d'une parfaite certitude.

Frat de la deler ption.

400

La Caraque étoit d'environ dix-huit Caraque & fa cens tonneaux, dont neuf cens confiftoient en richesses de toutes sortes de genre. Le reste avoit été abandonné pour l'artillerie, qui étoit composée de trente-deux grosses pieces de fonte; pour les Passagers, qui étoient au nombre de fix ou sept cens; & pour les vivres, dont on doit s'imaginer la quantité Burre ugh.

par celle des Passagers & par la longueur de la navigation. La liste des marchandises, qui fut publiée à Londres le 15 Septembre 1592, est un monument fort curieux de l'infortune des Portugais.Il n'y a point de trésors ni de commodités connues dans les Indes Orientales, qui ne fassent un article considérable. Toute la cargaison sut estimée, sans aucune exagération, à deux cens mille livres sterling. l'avoir fait distribuer sur les dix Bâtimens de son Escadre, Burrough envoya la Caraque à Londres, en recommandant, pour la satisfaction de la Postérité, qu'on en tirât soigneusement le plan & toutes les dimensions. Sa longueur depuis le Cap jusqu'à l'Arriere étoit de cent soixante-six pieds. La plus grande largeur, au second des trois ponts, quarante fix pieds dix pouces. En partant de Cochin, elle prenoit

trente-un pieds d'eau; mais le voyage l'ayant beaucoup affoiblie, elle n'en prenoit plus que vingt-six à son arrivée à Darmouth. La quille avoit cent pieds de long; le grand mât cent vingt pieds, & dix de tour dans sa principale grosfeur, &c. Ensin par le plan qui s'en con-

1920

BURROUGH.

15926 Regret que cette perte cause à l'Es-

pagne.

aujourd'hui, ni pour la guerre ni pour le commerce, aucun Bâtiment qui en approche. Le Roi d'Espagne regreta si amérement la Santa Cruz & la Madre de Dios, que sans écouter les excuses de son Amiral Dom Alphonse de Bacan, il le punit de sa négligence par la perte de son emploi. Les trois autres Caraques furent redevables de leur confervation à la tempête qui dispersa l'Escadre Angloise, & qui les fit arriver heureusement à Tercere.

Mais le même hazard fit tomber entre les mains du Capitaine White, à la hauteur de 36 degrés, deux Bâtimens Espagnols, dont la hardiesse à déployer le pavillon d'Espagne lui avoit fait craindre d'abord que ce ne fût deux Vaisseaux de guerre. Cependant, comme il se trouvoit à la portée du canon, la crainte de ne pouvoir les éviter par la fuite, & l'envie de faire du moins acheter la victoire, lui fit prendre la résolution de les attaquer. Ils se mirent bat entre les en ordre de bataille, à la longueur d'un cable l'un de l'autre. On se canonna pendant cinq heures avec toute la furie possible. L'Anglois reçut dans cette efpace trente-deux boulets, tant dans ses mâts & ses voiles, que dans le corps du Navire, & plus de cinq cens balles

Anglois & les Lipagnols.

de mousquets ou d'arquebuses. Enfin, Burrough. jugeant par leur lenteur à s'approcher, qu'ils devoient être moins redoutables par le nombre des hommes que par la quantité de l'artillerie, il se détermina tout d'un coup à l'abordage. Les grapins furent jettés sur le plus gros, qui étoit un Vaisseau Basque; il se passa près d'une heure avant que White pût s'ouvrir le passage à la faveur de sa mousqueterie. Mais une partie de ses gens étant montés à bord, les Espagnols demanderent quartier, & le Capitaine Anglois fit cesser le carnage. L'autre Vaisseau avoit paru s'éloigner, pendant un combat si serré; mais c'étoit pour prendre l'avantage du vent & venir aborder de son côté les Anglois, qu'il auroit mis entre deux feux. Il arriva trop tard, & son dessein ne fervit qu'à hâter sa prise. White déja maître du Basque, sur lequel un petit nombre de ses gens suffisoient pour garder des Ennemis qu'il avoit fait desarmer, fit face à ceux qui revenoient sur lui avec le vent, & leur lâcha une bordée qui les mit dans le dernier desordre. Ils baisserent aussi-tôt leurs voiles, pour se rendre sans résistance; & les Anglois furent obligés de leur prêter la main contre l'eau qui commençoit à

I 592.

les inonder par plusieurs voies. Leur nombre, sur les deux Vaisseaux, étoit fort inférieur à celui des Anglois; mais les maladies leur ayant enlevé une partie de leurs gens, ils n'avoient pas laissé de conserver toute la sierté qui convenoit à leur premiere force; & les deux Capitaines consessement que dans l'espérance de prendre le Vaisseau Anglois, ils avoient déliberé entr'eux, dès le commencement du combat, s'ils le conduiroient à Lisbonne ou à San-Lucar.

White les fit venir tous deux fur fon bord; & se contentant de faire passer à leur place deux Officiers Anglois, avec quelques Soldats, dans le nombre qu'il crut suffire pour assurer ses prises, il comptoit de faire continuer la manœuvre auxMatelots Espagnols, jusqu'en Angleterre, où il vouloit retourner directement. Mais il fut surpris d'entendre qu'on avoit fait jurer aux Matelots d'Espagne de ne pas mettre la main aux voiles pour le service des Anglois, & que liés par ce serment, ils protestoient que la mort même ne les forceroit pas de le violer. D'un autre côté, la prudence ne lui permettant point de faire passer tant de Prisonniers dans son bord, pour leur substituer une partie de ses gens, il fut obligé de recourir aux deux

Capitaines Espagnols, & de se remettre Burrough. fur eux du soin de faire agir leurs Matelots. Ainsi la religion de leur serment fut ménagée, mais à la faveur néanmoins d'une espece d'équivoque; car en recevant les ordres de la bouche de leurs Capitaines, ils ne travailloient pas moins pour le fervice de l'Angleterre.

Les deux prises étoient chargées de quatre cens caisses de vif-argent, scel- des deux prilées des armes de Castille & de Leon, & de cent muids de vin. Elles portoient aussi une autre sorte de richesses, qui ne pouvoit servir beaucoup à la fortune des Anglois; c'étoit un prodigieux nombre de Chapelets, d'Agnus, de Médailles, & dix balles de Missels & de Breviaires. L'Auteur ajoûte que chaque quintal de vif-argent faisoit perdre au Roi d'Espagne un quintal d'argent solide, qui lui en devoit revenir des Mines de Pérou, dont les Chefs ont apparemment avec lui cette convention. Il est fâcheux qu'elle ne soit pas mieux expliquée. A l'égard des Chapelets & des Déponitles Agnus, &c. on conçoit que si le nombre gues, étoit de deux millions soixante-douze mille, comme l'Auteur ne fait pas difficulté de l'assurer, & qu'il les faille compter à deux réaux piece, cette per-

1592.

Burrough.

I 592.

te étoit encore fort considérable pour le Roi d'Espagne. Ensin, sans compter, dit-il, les Breviaires & les Missels, cette prise montoit à plus de septante mille livres sterling. Il nous apprend aussi, sur le récit des deux Capitaines Espagnols, que les Chapelets, &c. étoient pour les Provinces de la nouvelle Espagne, de Jucatan, de Guatimala, de Honduras, & pour les Philippines. Le prix de deux réaux n'est point une supposition, car il étoit taxé sur les caisses qui contenoient ces instrumens de piété,

# S. II.

Prise de plusieurs Vaisseaux Portugais, & de la Caraque Las cinque Llagas, en 1593.

CUMBER-LAND. II. Voyage.

Réflexion fur l'état préfeut des Anglois,

S I l'on considere avec l'Auteur de cet Ouvrage, les malheurs de l'Espagne & du Portugal dans la conduite de leurs Flottes d'Orient, & les avantages que l'Angleterre tiroit de ses pyrateries, comme autant de degrés qui devoient bientôt assurer aux Anglois l'entrée des Mers Orientales, on ne trouvera rien dans ce détail qui n'appartienne au sujet. La Relation de Stephens & le voyage de Lancaster n'avoient point encore produit d'autre esset pour le Commerce de l'Angleterre aux grantes.

des Indes, que de faire équiper tous les ans à Londres quantité de Vaisseaux , II. Voyages qui avoient pris inutilement cette route; mais les obstacles qui les en avoient éloignés se trouvoient compensés par les richesses qu'ils avoient enlevées aux Portugais. Cet affoiblissement du principal Ennemi qui leur disputoit les droits du Commerce, devoit servir à lui en ouvrir insensiblement les voies; sans compter qu'elle en tiroit actuellement un profit û réel, que file marché eût dépendu de fon choix, elle auroit volontiers renoncé, dit un Auteur Anglois, à l'avantage de former des Etablissemens dans les Indes, pourvû qu'elle eût conservé celui de prendre les Caraques & les riches Vaisseaux Portugais, dont le pillage valoit bien tous les profits du Commerce.

Dans le cours de l'année 1593, le Comte de Cumberland, ce même Seigneur qui avoit déja fait gloire du nom de Corsaire, mit en mer de son propre Flotte de bien & de celui de ses amis, trois Vais- Cumberland, seaux de la même grandeur, de la mê- & son départ. me force, & pourvûs de la même quantité d'hommes & de vivres. Officiers Soldats & Matelots, le nombre d'hommes montoità cent quarante sur chaque Bâtiment. Les noms étoient le Royal

CUMBER-

15934

CUMBER-II. Voyage.

1593.

Exchange, Amiral; le Mayflower, commandé par le Capitaine Anthony; & le Samson, par le Capitaine Downton,

Historien du Voyage.

Ils ne partirent qu'au commencement de l'année suivante, avec tant de secret dans leur dessein, qu'en mettant à la voile, les Chefs seuls en étoient informés. Ils dirigerent leur course vers la Côte d'Espagne; mais s'étant avancés jusqu'au 43 degré, ils se séparerent le 24 d'Avril, l'un à l'Est, l'autre à l'Ouest, avec ordre de l'Amiral, qui demeuroit au centre, de retourner vers lui la nuit suivante. Cette manœuvre supposoit quelque vûe d'importance. Cependant Position de elle sut continuée pendant trois jours, sans autre effet que de se rejoindre chaque nuit. Mais, le 27, Anthony, Capitaine du Mayflower, parut accompagné d'une Pinace de vingt-huit ton-neaux, chargée de seize personnes, & de vins de Galice. Il s'en étoit rendu maître fans combat; & s'étant contenté d'y faire passer quelques Soldats pour assurer sa prise, il avoit remis à la visiter après avoir rejoint l'Amiral. Il y a beaucoup d'apparence que la curiofité du Comte de Cumberland regardoit le dessein dont il faisoit encore mystere. Il in-

terrogeafuccessivementles seize Prilon-

la Flotte.

Prife des Anglois.

niers. C'étoient des Portugais, partis de Viane en Portugal, pour Angola dans l'Afrique. Ce qu'il apprit d'eux ne l'ayant point satisfait, il étoit tenté de les renvoyer libres, après avoir accommodé ses trois Vaisseaux d'une partie de leurs vins. Ses gens lui représenterent qu'il devoit garder du moins un Portugais fur chaque Bâtiment; non que la plûpart des Anglois n'entendissent assez cette Langue, mais pour les occasions où le besoin qu'ils pouvoient avoir de quel-ques rafraîchissemens dans les Colonies Portugaises ne trouvoit pas toujours beaucoup de faveur dans la bouche d'un Anglois. Ainsi l'Amiral ne se rendit à cette proposition que pour entrer dans des vûes d'une médiocre importance.

Cependant à peine les trois Portu- Informagais, qui furent choisis, se virent-ils rent des pri-condamnés à la soumission pour des sonniers. Maîtres étrangers, que pensant à rendre leur servitude plus douce, ils découvrirent mille choses que les menaces n'avoient pû leur arracher. Celui qui étoit tombé dans l'Amiral, apprit au Comte qu'on attendoit incessamment à Lisbonne une grande & riche Caraque, nommée las cinque Llagas, ou les cinq Playes, fans autre escorte que deux Vaisseaux de guerre qui l'attendoient aux Isles

CUMBER-II. Voyage.

1593.

CUMBER-LAND. II. Voyage.

1593.

Açores. On jugea, par la satisfaction que le Comte fit éclater, que l'espéran-ce de rencontrer ce Bâtiment étoit le but mysterieux de son voyage. Il déclara qu'ayant reçu le même avis à Londres, il n'avoit armé que dans cette espérance; & que depuis qu'il étoit en Mer ses recherches n'avoient été que pour s'en procurer la confirmation. Trois Caravelles Portugaises, qu'il prit encore le jour suivant, semblerent moins le rejouir que l'importuner, parce que ces petites expéditions retardoient ses desirs. Il arriva le 2 de Juin à la vûe de S. Michel. Le lendemain il envoya fa petite Pinace, qui étoit de vingt-quatre tonneaux, avec une Caravelle Portugaise qu'il avoit conservée pour les its arrivent usages de sa Flotte, vers les Isses voisines, & sur-tout vers celle de Tercere, dans la vûe de ne laisser rien échaper à fes observations. Il leur donna ordre de le joindre à 12 lieues de Fyal, Ouest-

aux Açores.

Ils découque las Llagas.

L'Amiral dispersa ses trois Vaisseaux, vrent la Cara- fuivant la méthode qu'il avoit observée fur les Côtes d'Espagne. Enfin, le 13 on apperçut la grande Caraque las cin-

sence auroit été nécessaire.

Sud-Ouest; mais leur course fut inutile; elles ne purent retrouver la Flotte au tems marqué, & lorsque leur pré-

que Llagas. Le Mayflower & le Samson Cumberfurent près d'elle avant la nuit, & com- II. Voyage. mencerent à lui lâcher chacun-leur bordée. Ensuite tournant pour observer ses forces, ils examinerent soigneusement le côté le plus favorable pour l'aborder pendant la nuit. Elle disposoit pendant ce tems-là son artillerie. L'Amiral arriva malheureusement avec trop peu de précaution, & reçut sa premiere décharge, qui l'incommoda beaucoup. Tandis qu'il remedioit au desordre, le Mayflower & le Samfon continuerent de faire jouer leurs batteries, jusqu'au retour de l'Amiral, qui ne reparut qu'à attaque. minuit. Ausli-tôt on proposa d'aller droit à l'abordage; mais le Capitaine Cave représenta fortement qu'il valoit mieux attendre le matin; & qu'alors chaque Vaisseau, après avoir fait de concert ses trois décharges, s'approcheroit chacun de son côté pour attacher le grapin. Ce conseil sut approuvé; mais, au matin, divers retardemens firent encoresuspendre l'attaque jusqu'à dix heures.

Il paroît par le détail de ce combat, qu'en arrivant aux Isles, le Comte de Cumberland s'étoit dérobé foigneusement à la vûe des Portugais; sans quoi l'on ne concevroit pas que les deux Vaisseaux de guerre qui étoient à Ter-

1593.

CU.ABER-II. Voyage.

1593. taque.

cere fussent demeurés dans l'inaction? L'Amiral aborda le premier au centre de la Caraque. Le Mayflower la prit à l'arriere, du côté de bas-bord; mais le Seconde at- brave Anthony, qui en étoit Capitaine, fut tué à la premiere approche; ce qui ietta tant de confusion parmi ses gens, que le Vaisseau, heurtant contre la poupe de la Caraque, fut mis par cet accident hors d'état de combattre. Ce fut du moins le prétexte qu'ils employerent pour se justifier. Le Samson aborda par l'avant; mais n'ayant point assez de place, son arriere se trouva contre le flanc de l'Amiral, & son avant contre l'avant de la Caraque.

Difficultés du combat.

Dès les premiers coups, M. Cave, Capitaine de l'Amiral, fut blessé tout à la fois aux deux jambes; & n'ayant pû se remettre en état de faire ses fonctions, il n'y eut personne qui eût la hardiesse de prendre sa place. Le Samson se rapprocha du flanc de la Caraque; mais il eut dans le même instant six hommes tués; & ne voyant point dans l'Amiral toute l'ardeur qui devoit leur fervir d'exemple, les autres jugerent à propos de se retirer, sans que rien sût capable de les faire retourner à l'assaut. Cependant quelques Soldats de l'Amiral se comporterent fort bien, & sembloient

# DES VOYAGES, LIV. II. 213.

n'avoir besoin que d'un Chef pour suc- CUMBERceder aux fonctions du Capitaine Cave. II. Voyage. L'Auteur assure que leur Vaisseau, malgré l'atteinte qu'il avoit reçue la veille, ne manquoit de rien pour le combat. Mais les Portugais, remarquant sans peine que la vigueur de leurs Ennemis se relâchoit, se placerent avantageusement, & firent des barricades qui les mirent à couvert du feu de la mousqueterie. Ils lancerent en même tems fur les Belle défente Anglois des feux d'artifice si bien com-le des Portuposés, que plusieurs en surent brûlés gais. fans pouvoir s'en garantir, & quel'embarras de les éteindre fit perdre aux autres la vûe & le soin du combat. Les balles & les dards qu'ils faisoient pleuvoir en même tems, acheverent d'ôter le courage aux Anglois. Ils se retirerent en desordre; & leur ressource sut de recommencer à quelque distance le jeu de leur artillerie.

Mais les mêmes feux qui leur avoient été si funestes, le devinrent bien plus aux auteurs de cette terrible invention. Les Artificiers dans le trouble du combat negligerent apparemment leur propre fûreté. Cette explication est plus vraisemblable que celle de l'Auteur, qui attribue leur infortune à l'artillerie du Samson: car on ne conçoit pas qu'un

1593.

CUMBER-LAND. II. Voyage.

1593. Le feu prend

feul boulet, comme il l'assure, pût enflammer un Bâtiment de la grosseur qu'il. donne à la Caraque. De quelque maniere qu'on doive expliquer cet événement, bientôt le seu devint plus actif à la Caraque. que tous les soins, & plus fort que tous les remedes. Il gagna toutes les parties de la Caraque; & la multitude de paffagers qu'elle avoit à bord rendant le désordre plus affreux, les Anglois qui étoient témoins d'un si triste spectacle, furent touchés de la plus vive compaffion. Ils conçurent que dans le grand nombre de personnes qu'ils voyoient fauter dans la Mer, en tendant les bras vers eux avec des cris lamentables, ils devoient apporter quelque discernement à les secourir. Ce sut un malheur extrême que la Pinace & la Caravelle Déplorable ne fussent point encore arrivées. Les fort des Por- Chaloupes ne pouvoient suffire à tant de misérables; & l'ordre des Capitaines étant de faire quelque distinction des personnes; la difficulté même de ce choix causa la perte d'une infinité d'honnêtes gens. La Chaloupe du Samson tira des flots deux Gentilshommes d'une haute distinction, dont l'un qui étoit fort âgé, se nommoit Nunno Velo Pe-

tugais.

velo Pereyra. reyra. Il avoit été Gouverneur de Mo-/ zambique & de Sofala; & le Vaisseau sur

lequel il étoit parti pour retourner en Portugal ayant fait naufrage près du II. Voyage. Cap de Bonne-Espérance, il avoit regagné par terre Mozambique, où il s'étoit embarqué sur la Caraque. L'autre, nommé Bras Carrero, avoit été Capitaine d'une Caraque qui avoit péri aussi sur les Côtes d'Afrique; & la même fortune l'attendoit sur celle où il étoit remonté. La Chaloupe du Samfon fauva trois autres personnes d'un rang moins confidérable. L'Amiral & le Mayflower rendirent le même service à deux femmes & à plusieurs hommes de différentes conditions. Mais tandis qu'on s'empressoit à secourir les autres, le seu ayant gagné les poudres fit fauter la Caraque en mille pieces, avec un fracas épouventable.

Ce malheur arriva le 14 de Juin 1593, à six lieues au Sud de Fyal & de Pico. Le petit nombre de Portugais qui furent fauvés raconterent que la raison qui les mens sur la avoit empêché de se rendre, étoit que Caraque. la Caraque & toute sa cargaison appartenoit au Roi. Le Capitaine qui avoit fondé l'espérance de sa fortune sur les recompenses aufquelles il s'attendoit, & qui aspiroit même à la Vice-Royauté des Indes, avoit mieux aimé périr que de survivre à ses ambitieux projets. La

CUMBER-LAND.

1593.

Caraque étoit d'ailleurs en fort bon état,

CUMBER-LAND. II. Voyage.

1593.

& capable de défense comme le meilleur Vaisseau de guerre. Elle avoit augmenté fon artillerie à Mozambique, de celle de deux autres Caraques qui s'étoient brifées fuccessivement fur cette Côte. Cependant les maladies qui s'étoient répandues dans l'Equipage, à Angola, où l'air est toujours fort mauvais, avoient réduit le nombre des Blancs à cent cinquante personnes. Mais celui des Négres montoit presqu'au double. Comme on ne manque point dans ces triftes accidens de groffir tout ce qui peut inspirer de la compassion, les Portugais peignirent avec les plus vives couleurs l'infortune de trois Dames, qui balançant en-Trois Dames tre la nécessité de périr par le feu ou de de se précipiter dans la Mer, avoient imploré par leurs cris des fecours qu'elles ne devoient attendre de personne; & furprises enfin par les flammes. avoient été suffoquées & brûlées à la vûe d'une infinité de gens que leur propre péril rendoit comme insensibles au desastre d'autrui. Tous les Prisonniers qu'on retira de l'eau furent mis à terre dans l'Isle de Fyal, à la reserve de Velo Pereyra & Bras Carrero, qui furent conduits en Angleterre, & de quelques Négres d'une belle taille que l'Amiral gar-

Quoi-

da pour son service.

Luffoquées.

Quoique l'attaque des Anglois n'eût pas blessé les regles de la guerre, & II. Voyage. qu'eux mêmes, ils eussent payé leur entreprise assez cher, l'Auteur ajoûte qu'après avoir causé inutilement la perte de tant de malheureux, ils ne devoient pas s'attendre aux faveurs du Ciel dans le reste de leur voyage. Cette réslexion est d'un Chrétien plus que d'un homme de Mer. Mais il est vrai qu'ayant continué de croiser jusqu'à la fin du mois, ils ren- Les Anglois contrerent le premier jour de Juin un rencontrent une autre Caautre Vaisseau Espagnol d'une si prodi-raque, gieuse grosseur, qu'ils le prirent d'abord pour le Saint Philippe, Amiral d'Espagne. C'étoit encore une Caraque. Après l'avoir faluée de quelques volées de canon, ils la firent presser de se rendre. Mais la voyant disposée au combat, & la mort ou les blessures d'une partie de leurs Officiers ne leur donnant pas beaucoup de confiance à l'abordage, ils prirent le parti de se borner aux menaces. Le desordre de leurs trois Bâtimens leur fit perdre aussi la pensée d'aller plus loin. quent, Ils s'arrêterent quelque tems aux environs de Flores & de Cuervo, pour attendre les Vaisseaux des Indes Occidentales. Cette ressource n'eut pas un succès plus heureux. Enfin les vivres com- Leur retour, mençant à leur manquer, & n'en pou-Tome III.

1593.

Ils la mani

CUMBER-LAND.

1593:

vant espérer des Isles que par des voies 11. Voyage qu'ils n'étoient plus en état de tenter, ils tournerent leurs voiles vers Plymouth, où ils arriverent le 28 du mois d'Août.

#### CHAPITRE XIX.

Voyage infortuné du Capitaine Benjamin Wood vers les Indes Orientales en 1596.

WOOD. 1596.

Algré tant de pertes que les An-glois avoient causées à l'Espagne & au Portugal, il falloit que ces deux Puissances réunies leur parussent bien redoutables, puisque s'amusant à les braver sur des Mers ouvertes à tous les Vaisseaux de l'Europe, ils différoient encore à les chercher dans celle des Indes, c'est-à-dire dans le lieu même qui excitoit leur jalousie & leur convoitise. Cependant il s'échappoit par intervalle quelques Marchands de Londres, qui s'exposoient à tous les risques d'une si dangereuse entreprise. En 1596, trois Vaisseaux, le Bear, le Bearwhelp; & le Benjamin, équipés aux frais de SireRobert Dudley, partirent fous le commandement du Capitaine Benjamin Wood. Les deux autres Capitaines étoient Ri-

Départ de trois Vaiifeaux.

chard Allot & Thomas Bromfield. Dans le dessein de pénétrer jusqu'à la Chine, ils avoient obtenu des Lettres de la Reine Elisabeth pour l'Empereur de cette vaste Région; mais la fortune seconda si mal leur courage, qu'ils périrent miférablement dans le cours de leur navigation. Les feules lumieres qu'on ait pû se procurer sur leur fort, viennent d'une lettre au Roi d'Espagne, & à son Conseil des Indes, écrite par le Licentié Alcazar de Villa Sennar, Auditeur de la Cour Royale de Saint-Domingue, Juge de la Commission à Porto-Ricco, & Capitaine général de la nouvelle Andalousie. Cette lettre datée le 2 Octobre, fur interceptée dans son passage en Europe, & trouvée par Purchas entre les papiers de Hackluyt. Elle ne contient aucun éclaircissement sur le cours même du voyage, ni sur les ment sur leur accidens qui conduisirent à l'Ouest des Vaisseaux qui avoient fait voile aux Indes Orientales, ni sur la nature des maladies qui avoient réduit l'Equipage à quatre Matelots. Elle raconte seulement ce qui s'étoit passé lorsque ces quatre hommes avoient abordé au Port d'Utias.

Les trois Vaisseaux Anglois ayant rencontré, sans qu'il paroisse en quel lieu, font aux Porun Bâtiment Portugais qui revenoit de die qu'ils en

Woon. 1596.

Eclaircifie-

Vol qu'ils recoivent.

Woon.

Goa, s'en étoient saiss sans résistance. Ils y avoient trouvé un diamant d'une grosseur extraordinaire, qui étoit destiné pour le Roi d'Espagne; de l'argent monnoyé, pour la paye d'une Garnison frontiere; une grande quantité d'or & d'argent en poudre & en lingots; des pierreries & d'autres marchandises précieuses, qu'ils avoient transportées soigneusement sur leurs propres bords. Mais en leur abandonnant leurs richeffes, les Portugais leur avoient communiqué une fatale maladie, qui les avoit tous emportés successivement, à la referve de quatre hommes; Richard, David, Thomas & Georges. Ces quatre malheureux ne suffisant pas pour la conduite du moindre de leurs Vaisseaux, avoient pris le parti de se mettre dans une Chaloupe, avec des vivres & les plus précieuses dépouilles des Portugais. Ils ignoroient eux-mêmes dans quelle Mer ils avoient exécuté cette. résolution. Mais après avoir été longtems le jouet des flots, ils avoient été jettés dans la petite Isle d'Utias à trois lieues de Porto-Ricco. Alcazar confesse que n'ayant pû tirer d'autres éclaircissemens des Matelots Anglois, il ne peut rien ajoûter à ce préambule; mais il rend compte au Roi de ce qui s'étoit

passé à ses yeux & sous son autorité.

WOOD. 1596.

Les quatre Anglois entrerent dans la riviere d'Utias; &, fans sçavoir dans quel lieu du monde ils étoient, le mau- Anglois envais état de leur Chaloupe les fit penser trat dans la d'abord à décharger leurs richesses sur das. le rivage. Cette précaution étoit si nécessaire, que la Chaloupe s'abîma pres-

qu'aussi-tôt dans la Riviere. Ils apperçurent un Pêcheur avec une petite Barque, dont ils se saisirent; & comme les provisions leur manquoient, ils s'en servirent pour envoyer George à Porto Ricco. Dom Rodrigue de Fuentes étoit alors fur le rivage avec cinq autres Efpagnols. George, qui ne put éviter leur rencontre, fut obligé de leur apprendre son aventure, & le lieu où il avoit laissé ses Compagnons. Ils s'y rendirent aussi-tôt, dans une grande Barque, avec la précaution de faire garder George au rivage, & de prendre une Lettre de lui, par laquelle il conseilloit à ses Compagnons de se rendre volontairement. Dom Fuentes trouva bientôt les trois Anglois, & les tréfors qu'ils avoient sauvés.

Il partagea leur argent avec les cinq Cruelle fei-Espagnols qui l'accompagnoient; mais ponerie d'un il eut l'art de cacher les pierreries, l'or & d'autres choses précieuses, à l'excep-Tion de quelques balles de soie, & d'une

WOOD.

1596.

Etat d'un une Isle de-

certaine quantité de lingots d'argent; qu'ils résolurent de faire paroître, pour donner quelque couleur au récit de leur histoire. Les Espagnols passerent quelques jours à Utias dans une grande familiarité avec les Anglois: mais souhaitant à la fin d'ensevelir le secret de leur aventure, il prirent le parti de les tuer. Richard & Daniel périrent ainsi par leurs mains. Thomas, plus heureux, trouva le moyen de fuir dans les Montagnes. Fuentes, étant retourné à Porto-Ricco, empoisonna Georges, & fit partir quelques Brigands pour le délivrer de Thomas. Ils le manquerent. Ce malheureux fugitif se lassant bientôt Anglois dans de vivre dans une Isle deserte, eut la hardiesse de se livrer aux flots sur un simple tronc d'arbre, & vint se présenter ainsi devant Porto-Ricco, à la surprise extrême de tous ceux qui le virent arriver. S'étant fait connoître pour un Anglois, il porta ses plaintes au Juge de la Commission, mais il le trouva prévenu. Fuentes n'avoit pas manqué de donner un tour favorable à son aventure. Il avoit raconté au Gouverneur, qu'ayant découvert dans l'Isle d'Utias quatre Anglois qui avoient refusé de se rendre, il en avoit tué trois, & qu'il leur avoit trouvé quelques marchandi-

ses dont il s'étoit saisi. Ses complices avoient attesté son récit avec serment. Cependant les accusations de l'Anglois, & la naïveté de ses plaintes, parurent capables de balancer leur témoignage. Ils furent arrêtés; & leurs contradictions fervirent encore à les rendre suspects. Fuentes, quoique gardé par deux Soldats, trouva le moyen de rompre ses chaînes; il se retira sur la riviere de Toa, qui n'est qu'à deux lieues de Porto-Ricco; & soutenu par le crédit de sa famille, il demeura constamment dans cette retraite, presqu'à la vûe de la Ville.

Woop. 1596:

Cependant la crainte du châtiment délia la langue à ses Compagnons. Ils Dom Fuentes confesserent ce qui leur étoit arrivé dès le premier moment. La mort des Anglois ne passa point pour un crime; parce que la guerre étant rallumée entre l'Espagne & l'Angleterre, le crédit de la famille de Fuentes les fit regarder comme des Ennemis tués dans une juste attaque. Mais leurs trésors venant d'un Vaisseau Portugais, devoient retourner au Trésor Royal, & cette prétention devint l'unique matiere du procès. Fuentes acheva de se mettre à couvert, en couvert du châtiment. restituant une partie de l'argent qu'il s'étoit attribué, & faisant usage du reste

K iii

Woop. 1596.

pour corrompre un de ses principaux Juges. Mais il protesta toujours contre la déclaration du Matelot, qui nommoit entre ses dépouilles le gros diamant destiné pour le Roi, plusieurs autres pierreries, & quantité de poudre ou de lingots d'or. Dans cet intervalle, un de ses principaux complices trouva le moyen de s'échapper aussi de sa prison, & se sauva dans l'Eglise Cathédrale, d'où la Justice séculiere entreprit de le tirer. Cette difficulté fit la matiere d'un nouveau procès, qui traîna fort en longueur; ce qui n'empêcha point que les Prisonniers, pour n'avoir pû restituer, à l'exemple de Fuentes, ce qu'ils reconnoissoient avoir pris au préjudice du Roi, ne fussent condamnés à mort. Mais on ignore quel fut le dénouement des deux procès.

Alcazar écrivit en Espagne, pour informer de cette affaire la Cour & le Conseil des Indes; sa Lettre, comme je l'ai fait observer, fut prise avec le Vaisseau qui l'apportoit. Mais le Juge de Porto-Ricco ajoûtoit à son récit quel-Autres cir- ques circonstances qui ne regardent pas moins l'Angleterre, & qu'on seroit tenté de rapporter au Voyage du Capitaine Lancaster, si la date des années pouvoit s'accorder. Il étoit arrivé depuis

du même

Woon. 1596.

deux mois, dit Alcazar, un Vaisseau Anglois dans un lieu voisin de Porto-Ricco, qui, après y avoir passé quel-ques jours sans avoir été découvert par les Espagnols, avoit remis de même à la voile. Mais plusieurs Matelots avoient refusé de remonter à bord. Ils étoient restés sur le rivage, d'où ils avoient député deux d'entre eux à Porto-Ricco. pour offrir leurs fervices aux Espagnols, en faisant représenter qu'ils devoient être traités civilement, puisque leurs offres étoient volontaires. Il ne paroît point en effet que le Gouverneur de Porto-Ricco les voulût punir comme des Pyrates, ni qu'il les regardât comme des Prisonniers de guerre; mais la plûpart étant hérétiques, il n'avoit reçu au service du Roi d'Espagne que ceux qui faisoient profession de la Religion Romaine; & la difficulté tomboit sur les autres, qui étoient au nombre de fept. Alcazar demandoit au Conseil des Indes quelle conduite on devoit tenir à l'égard des sept Protestans, qu'on ne pouvoit traiter en Ennemis, & que leur Religion néanmoins rendoit trop odieux & trop suspects pour les recevoir au nombre des Sujets de l'Espagne. Il n'expliquoit ni les raisons qui les avoient portés à quitter leur Vaisseau, ni le

WOOD.

¥ 596.

nom & les vûes de leur Capitaine. Mais ce récit s'accorde parfaitement avec ce qu'on a lû dans la Relation de Lancafter. La Réponse du Conseil des Indes à cette partie de la Lettre d'Alcazar, auroit été plus curieuse que celle qui regarde Fuentes & les immunités Eccléfiastiques.

#### CHAPITRE XX.

Voyage du Pilote Davis aux Indes Orientales en 1598, sur un Vaisseau Hollandois.

DAVIS.

1598.

ES Anglois ont regardé la Relation de Davis comme une des principales clefs qui leur ayent ouvert l'entrée des Indes Orientales, par les nouvelles Jumieres qu'elle répandit en Angleterre, & par l'effet qu'elles eurent pour y réveiller l'espérance & les desirs. Davis avoit accepté, pour servir sa patrie, la qualité de Pilote sur un Vaisseau Hollandois, qui partoit pour les Indes avec une Commission du Comte Maurice. A de ce voyage, son retour, il se hâta d'envoyer de Micomte d'Es- delbourg en Zélande les Mémoires de fon Voyage à Robert, Comte d'Essex, avec une Lettre datée le premier d'Août

Mémoires adressés au

1599, que Purchas a soigneusement conservée. Il proteste au Comte d'Essex, que ses Mémoires ne contiennent que ce qu'il a vû de ses propres yeux; mais il lui promet que dans les entretiens qu'il se flatte d'avoir bientôt avec lui, il lui communiquera les informatations qu'il s'est procurées, non-seulement sur les forces & le commerce des Portugais dans les Indes Orientales, mais sur le commerce des Nations de l'Inde entr'elles ; qu'à l'égard des possessions du Portugal, il commenceroit par Sofala, qui est le premier Etablissement des Portugais au-delà du Cap de Bonne-Espérance; qu'il continueroit de suite par Mozambique, Ormuz, Diu, Goa, Coulan, Davis. Onor, Mangalor, Cochin, Columbo, Negapatan, Porto-Grande dans le Royaume de Bengale, Malaca, Macao dans la Province de Canton à la Chine, & les Isles Moluques. Il observe, pour le Commerce, qu'ils trafiquent à Monomotapa, à Melinde, à Aden, à Cambaye, fur les Côtes de Coromandel, de Bala-, gnata & d'Orixa: que le Commerce de Guzarate est fort considérable : que toutes ces Nations ont des Négocians à Achin, Ville de l'Isle de Sumatra: qu'il; y a aussi des Arabes, & une Nation K vi

DAVIS.

Détail de Davis.

DAVIS.

nommée Rumos (a), venue, dit-il, de la Mer rouge, qui exerce le Commerce à Achin depuis plusieurs siecles: qu'il y vient même des Chinois, qui l'ont traité fort civilement. Pour conclusion, il fait remarquer que les Portugais s'étoient efforcés jusqu'alors de dérober toutes ces connoissances aux autres Nations de l'Europe.

Alphabet de «
la langue
d'Achin,

Davis avoit fait entrer dans sa Lettre un alphabet de la Langue d'Achin, avec différens mots de la même Langue, en observant qu'elle s'écrit de gauche à droite, suivant l'usage des Hébreux. Il y parle aussi des Monnoies du Pays, dont il envoyoit quelques pieces au Comte d'Essex; entr'autres, une piece d'or, nommé Mas, qui valoit environ neuf sols & demi d'Angleterre. Les autres étoient de plomb. Celle qu'il nomme Kamas, devoit être d'une valeur bien mince, puisqu'il en falloit seize cens pour faire un mas.

(a) Il faut entendre sous ce nom les Habitans de l'Egypte, qui ont fait partie de l'Empire Romain, comme l'Asse Mineure & d'autres Provinces, est appellée Rum par les Orientaux. Delà vient aussi que les Turcs sont nomnés Rums; & non

pas, comme Purchas l'a cru, de ce qu'ils font en possession de Constantinople qui a été nommés la nouvelle Rome; car le nom de Rum leur étoit donné comme à toutes ces Provinces avant qu'ils sussent maîtres de Constantinople,

La Relation de Davis est quelquefois obscure; mais elle doit être considérée comme l'extrait d'un long Journal, qui n'existe plus, & qui avoit été composé sans doute à la hâte. On n'ose louer ses latitudes, car il semble que la plûpart ayant été prises à bord; il y a peu de fond à faire sur leur justesse, à la reserve néanmoins de deux ou trois. où l'on remarque qu'il n'a rien négligé. Il doit paroître fort étrange qu'il ne donne aucune observation sur Achin, quoique ce fût le principal objet de son Voyage, & qu'il y eût demeuré si longtems.

Départ de

DAVIS.

1598.

Le Lion & la Lionne, deux Vaisseaux Hollandois, le premier de quatre cens deux Vaif-tonneaux avec cent vingt-trois hom-landois. mes à bord, l'autre de deux cens cinquante tonneaux avec cent hommes, partirent de Flessingue le 15 de Mars 1598. On doute si les Chess de l'entreprise avoient quelque vûe déterminée pour le terme de leur navigation; mais c'étoient trois riches Marchands de Middelbourg, Mushrom, Clark & Monass, qui s'étoient proposé d'augmenter leur fortune par un nouveau Commerce, & qui avoient confié le principal Commandement de leur Flotte au Capitaine Cornelius Houteman, après l'avoir mu-

DAVIS. 1598. ni, contre toutes fortes de hazards, d'une Commission du Comte Maurice de Nasfau.

Route de la Flotte.

Le 22, ils mouillerent à Torbay, fur la Côte Méridionale d'Angleterre, d'où ils remirent à la voile le 7 d'Avril; & dès le 20 ils arriverent à la vûe de Porto-Santo. Le 23 ils se trouverent à la hauteur de Palma, & le 30 à celle des Isles du Cap-Verd. Le premier de Mai ils relâcherent à Saint Nicolas, une de ces Isles, au 16 degré 16 minutes de latitude du Nord. Ils s'y arrêterent jusqu'au fept, pour renouveller leurs provisions. De-là se livrant à la fortune. qui les conduisoit, ils s'avancerent jusqu'au 7º degré de latitude du Sud, prefqu'à la vûe des Côtes du Brésil. Mais les vents étant devenus si variables qu'il leur fut impossibile de doubler le Cap Saint Augustin, ils prirent au Nord vers la petite Isle Fernando Laronha, au quatrième degré de latitude du Sud. Ils y arriverent le quinze de Juin; & l'ancre fut jettée au Nord de l'Isle, sur un fond de dix-huit braffes.

Isle de Ferha, délicieux séjour.

Cette Isle est d'une fertilité extrême. nando Laron- Il s'y trouve de l'eau excellente, avec une grande abondance de Vaches, de Chevres, de Porcs, de Poules, de Bled de Guinée, de Melons, d'Oifeaux de mer

DAVIS. 1598.

& de Poisson de toute espece. Il n'y avoit pour Habitans que douze Négres, huit hommes & quatre femmes, que les Portugais y avoient laissés pour cultiver la terre. Depuis trois ans, aucun Vaisfeau n'y avoit abordé. Davis représente le fort de ces douze Solitaires, au milieu de la paix & de l'abondance, comme un état digne d'envie, s'ils avoient été capables d'en connoître & d'en sentir les avantages. Les Matelots Hollandois n'y furent pas insensibles, puisqu'ils ne s'ennuyerent point de les goûter pendant près d'un mois & demi. Îls partirent le 26 d'Août avec un vent Nord-Est, & le dernier jour du mois ils doublerent le Cap S. Augustin. Le 10 de Septembre, ils passerent des lieux dont ils avoient fort appréhendé le danger. Ce font les bancs d'Abrolhes, qui font fort loin dans la mer, vis-à-vis les Côtes du Bréfil, à 21 degrés de latitude du Sud.

Ils n'eurent point de plainte à faire Bye de Saldu tems, jusqu'à la Baye de Saldanna, où ils tomberent le 11 de Décembre. Cette Baye est dix lieues au-dessous du Cap de Bonne-Espérance. Il n'y avoit point alors de lieu sur la même Côte où les rafraîchissemens s'offrissent avec plus de facilité & d'abondance. Il s'y

1598. Habitars &

ectre Baye.

DAVIS.

trouve trois bonnes Rivieres. Le Commerce y étoit si avantageux avec les Habitans, que pour quelques cloux, & pour un morceau de fer, qui ne valoit pas deux fols, on obtenoit d'eux un Mouton gras ou même un Bœuf. Davis remarque que les Bœufs y ont entre les épaules une masse de chair, comme les Chameaux l'ont fur le dos. Au lieu de laine, les Moutons ont une espece de crin; & leur queue est si épaisse & si grasse, qu'elle pese jusqu'à douze ou quatorze livres.

La couleur des Habitans est olivâtre, mais plus foncée que celle des Brésiliens. Ils ont les cheveux noirs & frisés, comme les Négres d'Angola; mais ils ne font pas circoncis. Leur visage est peint de diverses couleurs. Ils sont nuds, excepté vers la ceinture, où ils se couvrent d'une peau fort courte. Leur chaussure est une sorte de sandales, qui ne s'élevent point au dessus du pied. La plûpart sont robustes, actifs & extrémement prompts à la course. Leur langage est mal articulé. Pour armes, ils ne connoissent que les dards. Ils sont fujets du grand Empereur de Monomotapa; mais, dans l'éloignement où ils sont de sa Cour, avec si peu de liaison dans la forme du Gouvernement, leur

dépendance n'est pas fort gênante. Leur sensibilité est extrême pour les injures. Quelques-uns d'entr'eux ayant été maltraités par les Hollandois, ils s'absen-Hollandois terent tous pendant trois jours, qu'ils avec les Néemployerent à répandre l'allarme, par des feux allumés dans toutes leurs Montagnes. Le quatriéme jour, ils revinrent avec quantité de bestiaux; mais tandis que les Hollandois étoient occupés à les marchander, ils fondirent sur eux avec tant de furie, qu'ils en tuerent treize. Le CapitaineHouteman ne se crut point obligé de risquer sa vie pour vanger ses Matelots. Il leur envoya du Vaisseau. des épées, des piques & des mousquets, dont ils ne se trouverent pas plus dispofés à faire usage. Un grand Dogue qu'ils avoient avec eux, & qu'ils voulurent lâcher sur les Sauvages, fit le rétif à son tour, comme s'il eût craint de faire honte à ses Maîtres, en marquant plus de courage. Il ne restoit qu'à lever l'ancre après cette fâcheuse aventure.

On partit le 27; & le dernier jour du mois, on doubla le Cap de Bonne-Espérance. Le 6 de Décembre, on doubla celui das Agulhas, qui forme la pointe la plus Méridionale d'Afrique. Il est à 35 degrés de latitude du Sud, & l'Aiguille aimantée n'y reçoit aucune va-

DAYIS. 1598.

DAVIS. 1598. Ifle de Ma-

dagafcar.

riation. Le 6 de Janvier 1599, on découvrit l'Isle de Madagascar, au-dessous du Cap Romano; mais n'ayant pû le doubler, on employa tout le reste du mois à gagner la Baye de Saint Augustin, vers le Sud-Ouest de l'Isle; & l'on y jetta l'ancre le 3 de Février, à 33 degrés 50 minutes.

On y relâche.

A l'arrivée des Vaisseaux Hollandois, quantité d'Insulaires se firent voir sur le rivage; mais ils disparurent au premier mouvement qu'on fit pour débarquer. Leur effroi venoit de guelques infultes qu'ils avoient reçues peu de mois auparavant d'un Capitaine de Vaisseau, qui avoit fait lier un Négre à un poteau, & qui l'avoit tué à coups de fusil dans cette situation. Cependant après avoir refusé de s'approcher pendant sept jours, les caresses qu'on employa pour les gagner commencerent à faire plus d'impression sur eux. Ils amenerent quelques Vaches, que les Hollandois acheterent; mais ils se retirerent aussi-tôt. Ces Peuples ont le corps bien fait & robuste. Ils sont nuds. Leur couleur est celle du charbon le plus noir. Leur langage a des sons fort doux & fort agréables. Ils ont pour armes des demi-piques, garnies de fer, qu'ils entretiennent fort luifant. Le Pays est sertile. Il produit par-

Caractere des habitans.

ticulierement beaucoup de tamarins, & une forte de pois qui croît sur de grands arbres, & dont les cosses ont deux pieds de long. C'est une nourriture saine & de fort bon goût. L'Isle a des Camé-

leons en grand nombre.

Pendant plus d'un mois qu'on passa dans cette Baye, il sut si dissicile de s'y procurer de la viande, soit par le commerce des Habitans ou par la chasse, que les Hollandois en partirent affamés, après l'avoir nommée la Baye des Faméliques. Ils mirent à la voile le 14 de Mars. Le 29, ils arriverent aux Isles de Comorre, qui sont au nombre de cinq; Comorre, & Mayotta, Ausuame, Magliaglio, San-Pony eft bien Cristophoro & Spirito-Santo. Leur position est entre douze & treize degrés de latitude du Sud. Houteman choifit celle de Mayotta, pour y aborder le 30, près d'une Ville dont les Habitans s'empresserent beaucoup de vénir au-devant de lui & de lui apporter des provisions. Ils l'inviterent à descendre sur le rivage. Le Roi de l'Isse vint l'y recevoir, avec un cortége fort galant, & trois timbales qui marchoient devant lui. Il étoit vêtu d'une longue robbe de foie brodée; & toute sa suite ne portoit pas des habits moins riches, de la forme à peu près de ceux des Turcs. Après avoir fait une

DAVIS. 1598.

DAVIS. 1598.

reception fort gracieuse au Capitaine Hollandois, ce Prince lui donna une Lettre de recommandation pour la Reine d'Ausuame; car cette Isle étoit alors fans Roi.

Reine d'Au-

La Flotte mouilla le 19 au Port (a) fuame & fon d'Aufuame, devant la Ville de Demos, dont les ruines annoncent son ancienne force & fon ancienne grandeur. Ce qui reste, forme encore une fort belle Ville. Toutes les maisons sont bâties de belles pierres, liées avec du ciment. La plus grande partie des murs est abattue; mais les endroits qui subsistent sont d'une épaisseur extraordinaire. La Reine ne fit point l'honneur aux Hollandois de les admettre à l'Audience, quoiqu'elle la donne publiquement à ses Sujets. Ils ne purent même trouver l'occasion de la voir; mais elle les fit traiter avec beaucoup de politesse & d'amitié. Les Habitans des Isles de Comorre sont noirs; leurs cheveux font doux comme ceux des Indiens. Leur Religion est le Mahométisme. Il n'y a point de Nation voisine qui soit aussi guerriere, ni mieux armée. Îls ont l'épée, le poignard, des arcs, des fleches, des lances, des dards & des boucliers. Leurs Isles sont agréa-

Caractere des Habitans des Ines de Comorre.

<sup>(</sup>a) D'autres écrivent An-Les Anglois par corruption fuame, Auxoane, & Anjuan. appellent cette Isle Joanns.

bles & fertiles. Elles produisent du riz, des vaches, des moutons & des chevres; beaucoup de volaille, des cocos, des oranges, des citrons, & d'autres sortes de fruits.L'Auteur ne put être informé des autres richesses du Pays, quoiqu'il y trouvât des Marchands de l'Arabie & de l'Inde. Mais il remarqua que le Peuple étoit passionné pour le fer, les armes & le papier.

Houteman fit lever l'ancre le 28. On traversa les Isles de Mascarenhas, sans craindre le danger des sables de Almirante; & la navigation n'ayant pas cessé d'être favorable, on tomba le 23 de Mai à la vûe des Isles Maldi- Isles de Malves. Ces Isles sont si basses, & si conver-dives. tes de cocos, que la perspective n'offre que de la verdure. Ayant jetté l'ancre à quelque distance, on vit passer quantité de Barques Indiennes, que rien ne put engager à s'approcher. Le Capitaine prit enfin le parti d'en faire arrêter une. Elle étoit fermée comme nos Bateaux couverts, & l'on y trouva un Gentilhomme Indien avec sa femme. Il qualité de étoit vêtu de toile très-fine, à la ma-les Hollanniere des Turcs. Il portoit aux doigts dois preunent plusieurs bagues précieuses. Sa physio-me. mie étoit douce, sa contenance modeste, & fon langage gracieux. Le Ca-

DAVIS. 1599.

DAVIS.

pitaine ne pouvant douter, sur cette peinture, que ce ne fût un homme de qualité, passa dans sa Barque, pour faire quelques civilités à son épouse. Ce ne fut pas sans peine qu'il obtint la liberté de la voir. Elle se découvrit enfin le visage, sans se lever, & sans prononcer une parole. Houteman moins refpectueux pour ses bijoux, ouvrit une caisse, dans laquelle il trouva quelques diamans & de l'ambre gris. L'Auteur ignore ce qui fut enlevé à la Dame Indienne; mais elle parut peu fensible à cette perte; & son mari laissa voir encore moins d'altération sur son visage. Il étoit noir & d'une taille médiocre. Davis ne put distinguer le nombre des Isles, mais il apprit qu'on en compte onze (a) mille.

Le 27, les Hollandois virent arriver à bord un Vieillard qui parloit un peu la Langue Portugaise. Il sembloit que la seule curiosité l'amenât; mais après avoir reçu quelques présens, dont l'espérance avoit été son premier motif, il offrit ses services au Capitaine pour lui servir de Pilote au-travers des Isles. Il conduisit la Flotte par le véri-

<sup>(\*)</sup> C'est sans doute une bre des petites Isles est fort erreur ou une exagération; grand, mais il est vrai que le nom-

table Canal, qui se nomme proprement Maldivia, à 4 degrés 15 minutes de latitude du Nord. Là, Davis reconnut que l'Aiguille avoit 17 degrés Ouest de Maldives. variation. Il étoit fort dangereux de manquer ce Canal, & sans cesse il y passe un grand nombre de Vaisseaux Indiens.

DAVIS. 1599.

Canal des

La Flotte Hollandoise tomba le 3 de Juin sur la Côte de l'Inde, au 8e degré 40 minutes de latitude du Nord. Après avoir rangé quelque temps le rivage, elle doubla le Cap de Comorin, d'où elle tourna droit vers Sumatra. Le 13, elle en découvrit les Côtes, au 5e degré 48 minutes de latitude; &, le 21, elle mouilla l'ancre au Port d'Achin, sur un fond de douze braffes.

Les Hollandois trouverent dans le Les Hollan-Port d'Achin quelques Barques d'Ara-dois arrivent bie & de Pegu, qui venoient chercher du poivre; mais ils y virent avec moins de satisfaction trois ou quatre petits Bâtimens Portugais, dont l'arrivée récente leur parut de fort mauvais augure. Cette petite Flotte étoit commandée par Dom Alphonse Vincent, qui étoit parti de Malaca fur le bruit de leur Voyage, pour s'efforcer d'interrompre leur Commerce. Cependant les Habitans du lieu s'empresserent de les rece-

Davis. 1599.

voir civilement. Les Officiers du Roi vinrent mesurer leurs Vaisseaux, & prendre le compte des hommes & de l'artillerie. Houteman fit partir avec eux deux de ses gens, avec les présens qu'il destinoit pour le Roi. C'étoit un miroir, un verre à boire, & un bracelet de corail. Ce Prince renvoya les deux Députés, vêtus à la mode du Pays, avec des affurances de paix & d'amitié.

Premiere les Hollandois ont du Roi.

Cependant le lendemain, à minuit, audience que le Roi fit demander aux Hollandois leur Capitaine, en leur envoyant un de ses Officiers pour otage. Houteman ne résista point à cette proposition. Il se présenta au Roi, qui le reçut avec beaucoup de douceur, & qui lui promit une liberté entiere pour son Commerce. Il joignit à cette promesse une faveur extraordinaire dans cette Cour. C'est le présent d'une sorte de poignard qui n'a ni garde, ni pommeau; mais dont la poignée est d'un métal précieux. orné de pierreries. La Loi condamne à mort ceux qui osent le porter sans l'avoir recu du Roi. Celui qui est honoré de ce noble présent, a le droit de prendre toutes sortes de vivres & de provisions sans rien payer, & de traiter tout le monde en Esclave. Houteman rapporta

porta de la Ville un essai de poivre, & se loua beaucoup des bontés du Roi. Mais il apprit au petit nombre d'Anglois qu'il avoit à bord, que ce Prince lui avoit demandé s'il étoit de leur Nation; & qu'apprenant qu'il n'en étoit point, il s'étoit emporté à quelques difcours peu favorables pour l'Angleterre, jusqu'à dire qu'il auroit voulu pour mille pieces d'or que le Capitaine n'eût point amené un seul Anglois. Quelques jours après, les Facteurs de la Flotte descendirent à terre avec leurs marchandifes, & fe rendirent dans une maison que le Roi leur avoit fait préparer.

Pendant que le Commerce s'exer- Exercice du çoit mutuellement avec beaucoup de commerce. tranquillité & de bonne foi, le Capitaine continua de paroître assidument à la Cour, & d'y recevoir du Roi les mêmes caresses. Un jour ce Prince lui déclara que les Portugais n'épargnoient rien pour le perdre dans son esprit; mais lui promettant de ne pas lui ôter fon amitié, il lui donna pour gage de sa parole une bourse remplie d'or. Dans cette occasion, il lui demanda encore s'il étoit vrai qu'il fût Anglois, comme les Portugais l'en avoient assuré. Houteman protestà qu'il ne l'étoit point;

Tome III.

DAVIS.

1599.

DAVIS.
1599.

Mauvaise opinion que le Roi d'Achin avoit des Anglois.

mais étant pressé d'avouer du moins s'il n'avoit pas quelque Anglois sur sa Flotte, il répondit, pour éluder cette question, que s'il en avoit quelques-uns, c'étoient des Anglois qui avoient reçu leur éducation en Hollande. Le Roi lui dit qu'il avoit entendu parler de l'Angleterre, mais qu'il ne connoissoit point la Hollande; & pour comble de mortification, raconte l'Auteur, il ajoûta que malgré la haine qu'on lui avoit inspirée contre les Anglois, il fouhaitoit de voir quelqu'un de cette Nation. Cet entretien finit par une proposition fort étrange, que le Roi sit au Capitaine; il lui demanda son assistance contre le Roi de Jahor, avec lequel il étoit en guerre, en lui promettant pour ce fervice son entiere cargaison de poivre. Houteman, incertain de ce qu'il devoit répondre, se réduisit à des protestations générales de zele & d'attachement.

Il se passa quelques jours, au bout desquels le Roi parut mécontent qu'après la déclaration qu'il avoit faite au Capitaine, aucun Anglois ne se sût encore présenté devant lui. En esset, Davis & Tomkins, les deux seuls Anglois qui sussent sur la Flotte, y avoient été retenus jusqu'alors, sous prétexte que

les premiers discours du Roi devoient donner quelque défiance pour leur sûreté. Mais Houteman s'étant apperçu que la Cour se refroidissoit pour lui, jusqu'à le soupçonner de vouloir partir fecrettement, pour se délivrer de l'engagement où il étoit entré avec le Roi, le hâta de conduire Davis au Palais.

DAVIS.

1599.

A la vérité, ce Prince mit beaucoup Davis est de reserve & de froideur dans son pre-le Roi. mier accueil. Il parloit affez bien la langue Portugaise, qui étoit familiere à Davis. La conversation dura quelque tems sans s'échauffer beaucoup; mais Davis ayant rappellé toutes les forces de fon esprit pour la rendre agréable & intéressante, elle fit tant d'impression fur le Roi, qu'après l'avoir prolongée plus d'une heure, il fit appeller son Scha Favents qu'il Bandar, qui revêtit Davis par son or-reçoit de cedre d'une robe de toile des Indes, lui ceignit la tête d'un linge roulé, & lui mit une écharpe brodée d'or. On lui offrit ensuite des rafraîchissemens, & le Roi lui fit l'honneur de boire un verre d'eau-de-vie à sa santé. La vaisselle étoit d'or ou de porcelaine; mais il fallut manger à terre & fans serviettes, suivant l'usage du Pays. La conversation continua sur l'Angleterre, sur la Reine & fon Ministre, & particulierement sur

DAVIS. 1599.

la guerre des Anglois contre l'Espagne dont le Roi marqua d'autant plus de surprise & d'admiration, que jusqu'alors il avoit regardé le Roi d'Éspagne comme le Monarque absolu de toute l'Europe.

Le sendemain Davis recut une nouvelle invitation pour retourner à la Cour. On le fit monter fur un éléphant; & quelques Officiers nommés par le Roi, lui firent voir la Ville & les cours du Palais fur cette monture. Cette promenade fut suivie d'un festin où l'on but & l'on mangea excessivement. Le même jour, il rencontra un Marchand Chinois qui parloit fort bien la Langue Espagnole, & de qui il tira diverses informations d'importance. La Ville est Marchands remplie de Négocians étrangers, de la Chine, de l'Arabie, de Guzarate, de Bengale, de Pegu, & d'un grand nom-bre de Portugais. Chaque Nation a son quartier. Mais le Capitaine Hollandois ne goûta point cette liaison de Davis avec un Chinois, & lui ordonna de retourner à bord.

étrangers établis à Achin.

> Houteman s'étoit déterminé, de l'avis de son Conseil, à donner au Roi le secours qu'il avoit demandé contre ses Ennemis; avec la résolution néanmoins de ne pas trop s'engager dans une

guerre qui touchoit si peu les Hollandois, & d'attendre même que ce Prince renouvellât ses instances. Le premier de Septembre, il vit arriver à bord un Officier qui le pressa de disposer ses gens & son artillerie, pour aller battre la Ville de Jahor. Mais on ne s'imagineroit pas que ce projet n'étoit qu'un artifice; & qu'après avoir traité si fa- Artifice du vorablement les Hollandois, le Roid'Achin ne pensoit qu'à les faire égorger. L'Auteur n'explique point ce qui avoit été capable d'altérer subitement les dispositions de la Cour; mais il laisse entrevoir que la Flotte de Hollande, s'étant bornée au commerce, sans avoir donné le moindre sujet de mécontentement aux Indiens, on ne peut attribuer ce changement qu'aux pratiques secrettes des Portugais.

Les Officiers du Roi, pour mieux déguiser leur trahison, firent sortir de la riviere tous les Bâtimens & les Pares du Pays, chargés de Soldats armés, qui devoient servir comme de guides aux deux Vaisseaux de Hollande. Dans le mouvement de ces préparatifs, le Secretaire du Roi & le Scha Bandar se rendirent sur les deux bords Hollandois avec un cortége de Soldats bien armés. fous prétexte d'y traiter l'Equipage

L iii

DAVIS. 1599.

Day s. 1599.

3 rahifon cortre les Hollandois. avant que de partir pour la guerre. Ils' y avoient fait porter en effet toutes fortes de rafraîchissemens; mais sur-tout une liqueur du Pays, qui, par le mélange d'une certaine semence, a la force de troubler presque tout d'un coup l'imagination, jusqu'à faire voir les objets tout différens de ce qu'ils sont en euxmêmes, & qui devient un poison mortel lorsqu'elle est prise avec excès. Malgré la confiance établie sur tant de témoignages de paix & d'amitié, une juste prudence fit prendre aux Hollandois la précaution de s'armer. Cependant leurs soupçons ne tombant point sur la liqueur, ils en burent avidement. Lorfqu'elle eut commencé à produire son effet, les Indiens, sur un signal qu'ils se donnerent des deux Vaisseaux, tirerent leurs armes, & firent main-basse sur tout ce qui étoit autour d'eux. Le Capitaine Hollandois, & plusieurs autres furent tués dans cette attaque imprévue. Tout le reste auroit eu le même fort, si la grandeur du péril n'eût dissipé les vapeurs de l'yvresse, dans ceux du moins qui avoient bû avec plus de ménagement. Davis & Tomkins furent du nombre, avec un François qui étoit aussi de la Flotte. Ils exciterent les autres par les reproches de l'honneur, &

Maffacre des Hollandois.

par la considération du danger. Les Indiens surpris de leur voir reprendre leur fang froid & leurs forces, n'entreprirent point de réfister, & firent voir au contraire par leur fuite, que la lâcheté accompagne toujours la trahison. Ceux qui ne purent gagner leurs Barques furent tués sur les ponts, ou précipités dans l'eau. Le Secretaire & le Scha Bandar périrent des premiers. Davis ayant fait couper auffi-tôt les cables de son vant du pévil. Vaisseau, s'approcha de l'autre, où les Hollandois avoient été beaucoup plus maltraités; & faisant jouer aussi-tôt son artillerie, il jetta tant de consternation parmi les Indiens qui osoient encore attaquer ou se défendre, qu'ils se jetterent tous dans les flots, sans que les Soldats armés qu'ils avoient dans leurs Pares, eussent la hardiesse de s'avancer pour les secourir. Ce fut une consolation pour les Hollandois de voir leurs ennemis fuir à la nage, & la plupart périr en fuyant, des coups de mousquets qu'on leur tiroit des deux bords. Un Indien, qui s'étoit caché dans le tumulte, fortit tout d'un coup de sa retraite, pour se jetter apparemment dans les flots: & rencontrant Tomkins, il le blessa dangereusement : mais tandis qu'ils luttoient ensemble, Davis, qui L iiij

DAVIS.

1599.

Ils fe fau-

DAVIS. 1599. furvint, tua le perfide d'un coup d'é-

pée.

Le Roi d'Achin s'étoit cru si sûr du succès de sa trahison, qu'il étoit venu sur le rivage pour jouir du spectacle. Sa sureur sut égale à sa honte en voyant fuir ses gens, & ses espérances renver-

Le Roi d'A. fées. Il fit couper la tête sur le champ à chin fair cou- tous les Hollandois qui étoient à terre, per la tête à n'en exceptant que huit, qui furent re-pluseurs Ho! n'en exceptant que huit, qui furent re-landois. fervés pour l'esclavage en faveur de leur jeunesse & de leur taille. Toutes les marchandises qui avoient été transportées à terre, celles que les Facteurs avoient achetées des Habitans, & qu'on n'avoit point encore eu le tems de charger sur les deux Vaisseaux; la Pinace & une Chaloupe, qui étoient au rivage fans Matelots pour les garder, tomberent entre les mains des Ennemis. Il périt dans cette occasion soixante-huit Hollandois, en y comprenant le Capitaine & ceux qui reçurent la mort à terre par l'ordre du Roi. Les deux Vaisfeaux fortirent aussi-tôt du Port, moins par la crainte des Indiens, qui n'oserent s'en approcher, que par celle des Portugais, qui avoient observé tranquillement jusqu'alors quel seroit le succès de leurs intrigues. Ils ne sirent aucun mouvement pour troubler la retraite

des Hollandois; affez contens fans doute de leur avoir caufé tant d'inquiétude, & de leur avoir ôté l'espérance de pouvoir retourner dans cette Cour.

DAVIS. 1599.

Carga fon

Houteman, pendant le féjour qu'il y avoit fait, n'avoit pas laissé de charger des Hollancent quarante tonneaux de poivre; ce qui confirme encore que les dispositions du Roi avoient d'abord été favorables. & qu'elles n'avoient changé que par les mauvaises impressions dont on l'avoit rempli. Dans le peu de jours que Davis avoit passé parmi les Indiens, il s'étoit attaché à connoître le Pays. L'Isle de Sumatra est riche & fertile. Elle pro- de l'isle de duit quantité d'excellens fruits, & du bois excellent pour la construction des Vaisseaux; mais elle n'a pas d'autre grain que le riz, dont les Habitans font leur pain. Il s'y trouve des mines d'or & de cuivre, des baumes précieux, des gommes, des rubis, des faphirs, quantité d'indigo, & d'autres biens d'un grand prix. Le poivre y est en si grande abondance, qu'il fournit tous les ans à la cargaison de vingt Vaisseaux, & qu'on en tireroit beaucoup davantage, si l'industrie des Habitans répondoit à la fertilité du Pays. Il croît comme le houblon, d'une racine qui se plante, & qui s'éleve à l'appui d'une

DAVIS. 1,599. longue perche, autour de laquelle is s'entortille. Le fruit pend en grappes de trois pouces de longueur, & d'un pouce de grosseur. Chaque grappe porte environ quarante grains. Outre les minéraux & les végétaux, l'Isle de Sumatra est remplie d'animaux utiles, tels que le cheval, le bœuf, la chevre, le porc, l'élephant & le busse, qui est employé à labourer la terre. L'air d'ailleurs y est sain & tempéré. Une douce rosée & des pluies sécondes y sont des présens réguliers de la nature.

Etat de cette Isle & sa division,

L'Isle eft divisée en quatre Royaumes, Achin, Pidor, Manankabo, & Aru. Les trois derniers font tributaires d'Achin; mais le Roi d'Aru, foutenu de celui de Jahor, avoit seconé le joug de la foumission. Davis n'entendit parler que de cinq Villes principales, Achin, Pidor, Pasem ou Pisan, Daja, & Manankabo. La fituation d'Achin est dans un bois, dont la Ville est si couverte. qu'on ne l'apperçoit qu'en y entrant. Elle est fort grande, mais sans ordre & fans uniformité. Les maisons y sont bâties sur des piliers de huit ou neuf pieds de haut; les murs & les toits ne sont que de bois, revêtu de nattes. Le nombre des Habitans est si grand, que les principales rues & les marchés paroif-

Situation d'Achin. fent tous les jours autant de foires. On fe plaint du Port, dont l'entrée n'a pas plus de fix braffes de fond; quoiqu'on trouve ensuite vis-à-vis du Château un fort beau bassin, où les Vaisfeaux peuvent être à l'ancre fur dixhuit brasses. Ce Château est une des plus étranges Forteresses du monde. Il consiste dans un terre-plain flanqué de murs, sans aucune autre fortification.

DAVIS. 1599.

Le Roi d'Achin se nommoit Sultan Aladin. On ne lui donnoit pas moins de cent ans. Sa fanté paroissoit encore admirable, mais il étoit d'une grosseur excessive. Dans fon origine il avoit exercé le métier de Pêcheur. Sa valeur & sa conduite l'avoient élevé par de-Roi d'Achingrés, fous le régne précédent, à la dignité d'Amiral; & ses services, dans une guerre importante, le rendirent si cher au Roi, que ce Prince lui fit épouser une de ses plus proches parentes. L'héritage de la Couronne devoit tomber sur une Princesse, fille unique du Roi. Elle fut mariée au Roi de Jahor, de qui elle eut un Fils, qui fut envoyé à Achin pour y être élevé par son grand-pere maternel. Après la mort de ce vieux Monarque, l'Amiral qui commandoit alors toutes les forces de l'Etat par mer

DAVIS. 1599. & par terre, prit le jeune Prince sous sa protection. La noblesse ayant entrepris de s'y opposer, il sit donner la mort à mille des principaux Seigneurs, à la place desquels il substitua des gens de la plus basse extraction. Alors son ambition ne connut plus de bornes. Il massicar l'Héritier du Trône, & se sit proclamer Roi par le droit de sa semme. Depuis plus de vingt ans, il étoit en guerre contre le Roi de Jahor, pour soutenir son usurpation.

Son Palais & fon faste.

Son Palais est situé à un demi-mille de la Ville, sur le bord de la Riviere. Il est bâti comme les autres maisons, mais il s'éleve beaucoup plus. On traverse trois grandes cours, pour arriver à l'apartement du Roi. Ce Prince recoit ses sujets sans en être vû. Il les voit, leur parle, & reçoit leurs plaintes ou leurs prieres; mais il leur accorde rarement la faveur de le voir à découvert. Les murs du Palais sont couverts de nattes. Cependant on les tend quelquefois de drap d'or, ou de velours, ou de damas. Le Roi, & tous ceux qui paroiffent devant lui, sont assis à terre les jambes croisées, comme nos Tailleurs. Il porte quatre poignards enrichis de diamans, deux par-devant & deux parderriere, & un cimetere appuyé sur le

genou. Environ quarante femmes, qui font continuellement derriere lui, s'occupent, les unes à le rafraîchir avec des éventails, d'autres à lui essuyer le vifage avec des mouchoirs, d'autres à lui présenter de l'eau-de-vie ou d'autres liqueurs, d'autres à chanter des chansons fort agréables.

> Passions de ce Prince.

DAVIS.

1599

La passion dominante du Roi étoit de boire & de manger. Il passoit à table les jours & les nuits; & lorsqu'il avoit l'esfomac rempli, il prenoit du betel. (a) Cette drogue qui est fort en usage dans les Indes Orientales, excite beaucoup à cracher & renouvelle vivement l'appétit. Dans la même vûe, il alloit se baigner souvent dans la Riviere, où il avoit fait préparer un lieu particulier pour son usage. Le betel sert aussi à Betel & son rendre les dents noires, & c'est une usage, beauté parmi les Indiens.

Une marque de respect à laquelle on est obligé en s'approchant du Roi, c'est de se mettre les jambes & les pieds nuds, en ôtant ses bas & ses sandales à la porte de sa chambre. On s'avance ensuite Cérémonies les bras levés, & les mains jointes au-

(a) La maniere d'accommoder cette drogue est de prendre des feuilles de Betel dont on enveloppe un morceau de noix d'Areka,

l'ayant faupoudré auparavant de poudre de chaux de coquille, & on le mâche enfuite.

DAVIS. 1599.

dessus de la tête, en baissant le corps, & prononçant le mot doulat; après quoi l'on s'assied, les jambes croisées, fans aucune autre cérémonie. Les plaisirs du Roi consistent, avec ceux de la table, à vivre au milieu de ses femmes & à voir des combats de cocqs. A fon exemple, ses sujets font leurs délices des mêmes amusemens.

L'Etat est gouverné par cinq principaux Ministres, avec leurs Officiers inférieurs, ausquels sont joints le Secretaire & quatre Scha Bandars. L'autorité du Roi est si despotique, qu'il est le maître absolu de la vie & des biens de ses Sujets. Les châtimens ordinaires de sa justice, sont de faire couper les pieds & les mains aux Criminels, ou de les bannir dans une Isle nommée Polouay. Ceux qu'il condamne à mort sont empalés, ou déchirés par les éléphans. Outre les Prisonniers qui sont enfermés dans des cachots, il y en a toujours un grand nombre qui jouissent de la liberté de marcher dans la Ville avec les fers aux mains.

Pays.

Femmes du Les femmes du Roi sont presque l'unique Conseil de ce Prince. D'un grand nombre de belles Indiennes qui portent ce titre, il y en a trois aufquelles il est lié par des cérémonies de Religion, &

toutes les autres ne sont que des Concubines. Elles font gardées dans des lieux où les yeux des hommes ne pénetrent jamais. Outre celles qu'il a le pouvoir de choisir dans ses propres Etats, les Marchands Arabes lui amenent des Esclaves de tous les Pays où s'étend leur commerce. Ainfitoutes les Nations de l'Orient servent à l'entretien de son incontinence, & les fommes qu'il y emploie ne sont pas une des moindres dépenses de l'Etat. La modestie & la soumission sont des vertus si nécessaires pour celles qui ont une fois l'honneur de lui plaire, qu'une faute légere est quelquefois punie de mort; ainsi ce qui sembleroit devoir servir à les rendre plus libres & plus indépendantes, ne fait qu'augmenter leur fervitude. Une Esclave ne peut être reçue parmi les Concubines du Roi, si elle a été expofée en vente à d'autres yeux que les fiens, & le Marchand qui oseroit la préfenter seroit puni de mort. Bien moins peut-elle aspirer à la qualité de Reine, ou de femme avec les cérémonies de la Loi. On comptoit entre les actions tyranniques du Sultan Aladin, de s'être fait amener par un Seigneur de sa Cour une belle Esclave dont on lui avoit vanté les charmes. Il prit pour elle une vi-

DAVIS.

1599-

Esclaves concubines,

DAVIS. ve passion, quoiqu'elle eût servi pendant quelques années aux plaisirs d'un autre; & le regret de ne l'avoir pas eu dans sa fleur alluma si furieusement sa sjalousie, qu'il fit donner la mort à celui qui s'en étoit privé pour lui plaire. Ensuite le dégoût ayant suivi de près cette brutale passion, il sit mourir aussi l'Esclave, pour la punir de l'ascendant qu'elle avoit pris sur lui.

Leurs occu-

L'occupation des femmes, dans leur parons, & retraite, est d'apprendre le chant, la danse, & d'autres exercices qui peuvent les rendre agréables à leur Tyran. Leurs enfans sont élevés loin d'elles, sans avoir jamais l'occasion de revoir leur mere; & le seul avantage qu'ils tirent de leur naissance, est d'être employés dans les occasions les plus périlleuses de la guerre, parce qu'on leur suppose plus de zele & de fidélité pour la gloire ou l'intérêt du Roi. Les filles sont mariées aux principaux Seigneurs du Royaume. Ces deux usages ne regardent néanmoins que les enfans des Concubines; car ceux qui naissent des trois femmes du Roi étant destinés suivant l'ordre de leur naissance à l'héritage de la Couronne, font élevés avec plus de distinction; & les filles de ces trois mariages, épousent ordinairement les Rois ou les Princes voisins.

Le Sultan Aladin, dans le remors, ou du moins dans les allarmes de son usurpation, entretenoit dans ses Ports cent Galeres, dont quelques-unes pou- Roi d'Achin, voient porter jusqu'à quatre cens hommes; mais fans pont, fans artillerie, & peu différentes de nos Barques plates. Leurs rames ont la forme d'une pelle, d'environ quatre pieds de longueur; elles sont si légeres, qu'on ne s'en sert qu'avec la main, sans les appuyer sur le bord de la Galere. C'étoit avec cette Flotte que le Roi d'Achin tenoit ses Voifins & fes Tributaires dans la crainte & la foumission. Son Amiral étoit une femme, parce qu'il ne trouvoit pas d'homme à qui il ofât donner sa confiance. Ses principales forces de terre consistoient dans ses éléphans. Les armes du Pays font l'arc, les fleches, les javelines, l'épée & le bouclier. L'artillerie du Roi étoit nombreuse, & la plupart des pieces étoient de fonte; mais elles étoient sans affût; de sorte que se tirant à terre, elles produisent peu d'effet lorsqu'elles ne sont pas sur quelque endroit élevé, tel que j'ai représenté le Château, ou la Plate-forme du Port.

La Religion du Royaume d'Achinest le Mahométisme. On y éleve les enfans l'isle de Suavec foin, & les Ecoles y font en grand

1599. Forces du

DAVIS.

Religion de

DAVIS. 1599. nombre. Davis assure qu'Achin a son Archevêque & d'autres dignités Ecclé-siastiques. Mais c'est un nom qu'il emprunte apparemment de la Religion Chrétienne, pour signifier le Ches des Prêtres Musulmans. Il parle aussi d'un Prophete, qui jouissoit alors d'une gloire & d'une distinction extraordinaire, parce qu'on lui attribuoit tous les dons du Ciel.

Richesses des Tombeaux des Rois. Dans le lieu destiné à la sépulture des Rois, chaque tombeau est orné de deux masses d'or (a), l'une à la tête, l'autre aux pieds, qui doivent peser ensemble au moins cinq cens livres. Elles sont travaillées assez curieusement. Davis se procura la vûe de deux de ces masses, qu'on préparoit d'avance pour le tombeau du Roi régnant. Elles pesoient le double des autres, c'est-à-dire mille livres, & les diamans y étoient prodi-

(a) Ce fait se trouve confirmé dans l'Ouvrage intitulé, l'Asse l'ortrgasse. L'Auteur raconte qu'en 1521, Georges de Brito ayant abordé sur la Côte d'Achin, avec une Flotte de six Vasse seaux & de trois cens hommes, su informé par un Portugais ingrat, que le Roi d'Achin avoit reçu savorablement après un naufrage, qu'il y avoit une grande quantité d'or aux

Tombeaux des Rois du Pays, Après avoir fini quelques affaires, Brito chercha querelle au Roi, & débarqua deux cens hommes pour piller les Tombeaux; mais le Roi venant au fecours avec mille hommes & fix éléphans, tua une partie des Portugais, & força le refte de remettre à la voile. Vejez Faria y Soufa, Afie Portug. ife, Tome premier, page 244.

gués. Davis n'épargna rien pour se faire conduire au lieu des sépultures; mais il ne put obtenir que sa curiosité sût satisfaite.

DAVIS. 1599.

Le peuple d'Achin est entierement livré au commerce. Il entend fort bien les affaires, & les enfans s'y forment dès leurs premieres années. La Ville ne manque point d'Artisans. Il s'y trouve Arts connus un grand nombre d'Orfévres, de Fon-Achin. deurs, de Tisserands, de Tailleurs, de Chapeliers, de Potiers, de Distillateurs d'Arrak, c'est-à-dire d'une sorte d'eaude-vie qui est faite de riz; de Couteliers & de Serruriers. Chaque Famille a fa sépulture particuliere. L'usage est de placer la tête du Mort vers la Mecque. Deux pierres, qui sont aux deux extrémités du tombeau, contiennent des inscriptions, en forme d'épitaphes, & des figures d'un travail curieux.

Achin est sans cesse remplie de Mar- On croit que chands étrangers, de la Chine, de Ben-Sumatra étoit l'Ophir de Sagale, de Pegu, de Java, de Coroman-lomon. del, de Guzarate, d'Arabie, &c. Les Habitans prétendent que c'est dans cette Ville que Salomon envoyoit ses Flottes, & que le nom d'Ophir s'est changé, par la longueur du tems, en celui d'Achin. Ils donnent celui de Rums aux Egyptiens qui viennent commercer chez

DAVIS.

1599.

Melures & poids d'Achin.

eux; & depuis le tems de Salomon, its assurent que c'est ce Peuple qui a toujours continué la même navigation.

Les Marchands d'Achin vendent leur poivre avec une mesure qu'ils appellent (a) Bahar, & qui contient trois cens soixante de nos livres. Cette mesure se vend trois livres sterling quatre schellins. Leur poids s'appelle Catt; il revient à vingt & une de nos onces. Leur once est plus forte que la nôtre, dans la proportion de seize à dix. Le poids dont ils se servent pour les pierres précieuses s'appelle Mass. Il en faut dix & trois quarts pour faire une once.

Quoique le Royaume d'Achin fasse profession du Mahométisme, la Religion de ces Peuples est mêlée d'un reste d'opinions Judaiques, qui les rendent esclaves d'un grand nombre de superstitions. Une fois l'année, le Roi accompagné de sa Noblesse, se rend à la Mosquée, pour voir si le Messie n'est point Cérémonies arrivé. Cette céremonie s'observapendant le séjour de Davis à la Cour. Le cortége Royal étoit composé de quarante éléphans, parés d'étoffes d'or &

religieules.

(a) M. Dumas, ancien Gouverneur de Pondichery, aussi estimable par ses lumieres que par son caracte-

re, m'a dit que le Baharde la Côte de Coromandel pefe quatre cens quatre-vingt livres Françoites,

de soie. Chaque Seigneur montoit le fien. Mais il y en avoit un beaucoup plus richement orné que tous les autres, & chargé d'un petit Château d'or mafsif, dans lequel on devoit ramener le Messie, s'il étoit arrivé. Le Roi étoit aussi dans un Château. Une partie des Seigneurs avoient des boucliers d'or; d'autres de grands croissans d'argent, des enseignes, des timbales, des trompettes & d'autres instrumens de musique; c'est-à-dire, qu'avec le Maître il y avoit sur chaque éléphant des Officiers fubalternes qui servoient à cette pompe. La Procession prit une marche grave & fort lente. Enfin lorsqu'elle fut à la Mosquée, on y fit de grandes recherches pour trouver le Messie, avec quantité de céremonies superstitieuses; après quoi le Roi descendant de son éléphant, retourna au Palais sur celui qui étoit destiné pour le Messie. Le reste du jour fut employé à toutes sortes d'amusemens.

C'étoit le premier de Septembre que Les Hollans les Hollandois avoient essuyé l'attaque dois sont poursuivis des Troupes d'Achin. Après s'être ar-par les Galerêtés un jour entier à l'embouchure de res d'Achin, la Riviere, ils allerent mouiller l'ancre devant la Ville de Pidor, pour y attendre une Pinace, qu'ils y avoient en-

DAVIS. 1599.

DAVIS.

voyée prendre du riz. Elle ne reparut point; mais ils se virent poursuivis le lendemain par onze Galeres d'Achin, sur lesquelles ils soupçonnerent les Portugais de s'être joints aux Indiens. Ils en coulerent deux à fond, & le reste prit la fuite. Le même jour ils virent arriver un François nommé le Fort, qui étoit au nombre des huit Prisonniers que le Roi d'Achin avoit retenus. Il étoit chargé, par l'ordre de ce Prince, de reprocher aux Hollandois l'imprudence qu'ils avoient eue de s'enyvrer, & la fureur qui les avoit portés dans leur yvresse à massacrer un grand nombre de ses Sujets. Le Roi d'Achin demandoit une satisfaction proportionnée à l'offense; & réglant lui-même les articles, il vouloit que les Hollandois lui donnassent le meilleurde leurs deux Vaisfeaux. A cette condition il promettoit de rendre les Prisonniers, & de ne pas pousser plus loin sa vengeance. En faisant partir le Fort, il s'étoit engagé à le combler de biens & d'honneurs s'il réussissoit dans sa commission. Les Hollandois étoient fort éloignés d'un tel accommodement, puisqu'ils se croyoient en dfoit d'exiger eux-mêmes des fatisfaction's & des excuses. Mais comme ils manquoient d'eau, ils gagnerent les Isles

DES VOYAGES, LIV. II. 263 de Botum, vers la Côte de Gueda, où ils renouvellerent leurs provisions. La latitude de ces Isles est de 6 degrés 50 minutes.

La Flotte avoit apporté de Hollande Méthode des trois Lettres qui portoient pour super-Hollandois fcription, A. B. C. L'ordre de la Com- fir des Chefs. pagnie de Flessingue étoit de les ouvrir par degrés, à meture que les circonstances en feroient une loi. La Lettre A. nommoit pour Successeur du Capitaine Cornelius Houteman, Thomas Quymans, qui avoit été tué dans l'action d'Achin. On ouvrit ensuite la Lettre B. qui nommoit après celui-ci, ce même le Fort, que le Roi d'Aehin avoit chargé de fa commission; il fut reçu pour commander la Flotte: & la troisiéme Lettre ne fut point ouverte.

Malgré l'abbatement de l'Equipage, ce nouveau Chef resolut de retourner au Port d'Achin, dans l'espérance de fauver les sept autres Prisonniers, d'un esclavage dont il avoit commencé à fentir la rigueur. Il arriva le 6 d'Octobre à la vûe de la Ville. Pendant cinq ou fix jours qu'il demeura fur ses ancres. il ne vit sortir aucun Bâtiment de la Baye: Enfin, rompant toutes mesures, il y entra le 12, sans être arrêté par l'approche de douze Galeres qui for-

DAVIS.

1599.

Ifles de Bo-

DAVIS.

1599.

Ils battent les Galeres d'Achin.

toient pour le chercher. Il fondit sur la premiere, en la faluant d'une volée d'artillerie; mais le tems devint si calme, que n'ayant pû l'aborder, il eut le chagrin de la voir échapper à force de rames. Les autres encore plus effrayées chercherent aussi leur falut dans la fuite. Cependant le rivage paroissoit si couvert de Troupes, que, dans le petit nombre auquel ses gens étoient réduits, le Fort ne jugea point à propos de rifquer inutilement le reste de ses forces. Ville de Ta- Il tourna ses voiles le 18, vers Tanassa-

nastarin,

rin, Ville fort marchande; & le 25 il jetta l'ancre entre les Isles, qui remplisfent la Baye, onze degrés vingt minutes du Nord. Le vent devint si contraire que n'ayant pû s'approcher de la Ville, qui étoit encore à plus de vingt lieues vers le fond de la Baye, & manquant d'eau & de vivres, il tourna vers les Isles Nicobar au quatre-vingtiéme degré de latitude du Nord. Il y arriva le 12 de Novembre, dans un état qui lui fit regarder la vûe du rivage comme un bienfait du Ciel.

Ifles Nicobar & leurs productions.

Ces Isles produifant en abondance toutes fortes de fruits & de volaille, la Flotte n'y manqua point de rafraî-chissemens. Elle y trouva même quelques amas d'ambre-gris, qu'elle se procura

cura par des échanges fort avantageux.

Le séjour des Isles Nicobar parut si agréable aux Hollandois, & la Rade si commode pour leurs Vaisseaux, qu'ils y passerent près d'un mois dans un profond repos. Les Habitans sont pauvres, & ne vivent gueres que de poisson, de volaille & de fruits, sans prendre la peine de cultiver la terre pour en tirer d'autres biens qui leur manquent. Aussi n'ont-ils point de riz. Les Hollandois qui ne purent se passer long-tems de pain, partirent le 6 de Décembre, pour en aller chercher dans l'Isle de Ceylan. Mais la fortune leur en offrit presqu'en fortant du Port. Ils prirent un Vaisseau Les Hollande Négapatan, Ville de la Côte de Co-dois pren-nent un Vaifromandel, sur lequel ils trouverent au- sau Indian. tant de riz qu'il en falloit pour leur provision. Ce Bâtiment, qui étoit chargé pour Achin, portoit plus de soixante passagers de divers Pays de l'Inde. Le Fort apprit d'eux qu'à Mategalou & Trinquanamale, Villes d'un grand commerce dans l'Isse de Ceylan, il pourroit charger ses Vaisseaux de Canelle, de poivre & de girofle; que cette Isle portoit d'ailleurs quantité de perles & de pierres précieuses avec toutes sortes de provisions, & que le Roi haïssoit mortellement les Portugais. Les Indiens Tome III.

DAVIS. 1599.

DAVIS.

1599.

tourner en

Europe.

ajoûterent qu'au mois de Janvier, il passoit par l'Isle de Ceylan plus de cent Vaisseaux chargés d'épices, d'étosses & de porcelaine de la Chine, de toiles, de pierres précieuses & d'autres richesses. Le Fort animé par de si belles espérances, n'épargna rien pour gagner cette Isle fortunée: mais il fut arrêté par les vents contraires: & n'avant point de penchant à faire le métier de Pyrate, il résolut de retourner en Eu-Ils prennent rope. Après avoir gardé pendant seize jours le Vaisseau de Négapatan, il se le parti de refit payer par le Capitaine une forte rancon pour son Bâtiment & pour le reste de la cargaison qu'il lui laissoit; ce qui n'empêcha point que les Matelots, sans discipline, & sans respect pour ses or-dres, ne pillassent ensuite tout ce qui restoit d'argent & de marchandises aux Indiens. Le Fort avoit retenu douze Prisonniers de divers Pays, qu'il se proposoit de conduire en Europe, dans le dessein d'en tirer de nouvelles lumieres sur le commerce. Ils assurerent Davis. qui commençoit à parler leur Langue, que leur Vaisseau portoit un grand nombre de pierres précieuses, & qu'elles avoient été cachées sous le bois de la charpente. Mais il étoit alors trop tard pour profiter de cet avis.

La Flotte eut toujours le vent favorable en repassant les Mers de l'Inde & d'Afrique. Cependant une si belle navigation fut troublée par un accident qui leur arriplus terrible que la tempête. Le 1 de ve-Mars, les alimens qui avoient été pré-parés pour les Officiers & pour la plus grande partie de l'Equipage, se trou- Les Indiens verent empoisonnés. Un Matelot qui en les avoient empoisonnés. avoit goûté par hazard, fut infecté si subitement, qu'il mourut sans pouvoir être sauvé par aucun secours. La dose du poison devoit être extrémement forte, puisque le Chirurgien du Vaisseau en tira une cuillerée d'un seul poisson qui avoit été mis à part pour les principaux Officiers. Davis observe que cette perfidie est familiere aux Indiens, & les Historiens Portugais ont fait plusieurs' fois la même remarque. Cependant la fource du crime demeura inconnue; & parmi plusieurs Prisonniers qui étoient à bord, le soupçon ne put tomber sur personne. Un Matelot Hollandois ayant accusé sans preuve deux Indiens de Pegu, qu'il avoit vû s'entretenir souvent à l'écart, ces malheureux s'en plaignirent avec tant de larmes, que le Capitaine se crut obligé pour leur consolation de déclarer qu'il les croyoit innocens. Cette justification ne leur parut Mii

DAVIS.

1600.

DAVIS. 1600.

pas suffisante. Ils demanderent que leur accusateur sût puni; & ne trouvant pas le Capitaine disposé à les écouter, leurs menaces firent craindre qu'ils ne fussent capables de se vanger par leurs propres mains. On ne les avoit pas traités jusqu'alors en Esclaves; & n'étant que cinq ou fix fur chaque Vaisseau, ils y avoient vêcu si librement, que dans le commerce continuel qu'ils avoient avec l'équipage, la plûpart se faisoient déja fort bien entendre. Mais le Fort appréhendant quelque transport furieux de la part des deux accusés, prit le parti de leur faire lier les mains, sans leur ôter la liberté de se promener dans le Vaisseau. La rage qu'ils conçurent de cette ignominie les porta tous deux à se précipiter dans les flots.

Les Hollanà Sainte-Helene.

On arriva le 12 de Mars vers le Cap doisrelachent de Bonne-Espérance, où l'on essuya une furieuse tempête, qui fut la premiere dans un si long voyage. Cepen-dant le 26, on doubla heureusement le Cap; & le 13 d'Avril on mouilla dans l'Isle de Sainte-Helene. Les rochers & les montagnes que cette Isle présente à mesure qu'on s'en approche, ne promettent pas l'abondance des provisions qu'on y trouve. Elle est au 16e degré du Sud. L'eau, les fruits & le poisson

n'y manquent jamais. Elle porte aussi quantité de chevres & d'autres animaux utiles à la vie; mais il est extrêmement difficile d'en approcher. Tandis que les Hollandois cherchoient dans la douceur de l'air & dans l'excellence des rafraichissemens un remede contre les maladies dont ils avoient commencé à se ressentir, ils virent aborder à deux portées de fusil de leur Flotte une Caravelle Portugaise qui paroissoit fort en tent une Cadesordre, & qui n'avoit pas une seule rivelle Portupiece montée. Ils l'attaquerent à coups de canon; & pendant la nuit suivante ils lui envoyerent plus de deux cens boulets. Elle fut environ sept ou huit heures à s'apareiller : mais vers minuit elle fit jouer son artillerie à son tour ; & cetté représaille sut si brusque, que les deux Vaisseaux Hollandois, percés chacun de plusieurs coups, prirent le parti de lever l'ancre au matin. Ils gagnerent l'Isle de l'Ascension à 8 degrés du Sud. Cette Isle n'a ni eau, ni bois, ni la moindre apparence de commodité pour les vivres. C'est un rocherstérile de 5 ou 6 lieues de largeur, que la Flotte, dans le triste état où le scorbut réduifoit la plûpart des Matelots, fut obligée d'abandonner le jour même de son arrivée, pour se rendre à l'Isle Fernan-

Davis. 1600.

DAY15.

Iss de l'Ascension & de Loronba.

do Loronha, où elle étoit fûre de trouver l'abondance. Elle y passa deux mois & demi. Les Hollandois en partirent le 6 de Mai, pour retourner en Europe; & sans avoir presque rien à soussirir des vents, ils arriverent le 29 de Juillet à Midelbourg.

#### LATITUDES.

| *                   | , ,      | ,   | deg. | nin. |
|---------------------|----------|-----|------|------|
| Isle Saint-Nicolas  |          |     | 16   |      |
| Isle Fernando Los   |          | 4   | 00   | S.   |
| Baye de Saldann     |          | 34  | 00   |      |
| Cap das Agulias     |          | 35  | 00   |      |
| Baye de Saint-Au    | gustin . | 23  | 50   |      |
| Canal de Maldiv     |          | 4   | 15   |      |
| Variat. 17.         | Duest.   |     | 1    |      |
| Isle ou Pulo Bott   | ım       | 6   | 50   |      |
| Tanassarin          |          | 11  | 20   |      |
| Isle Nicobar        |          | 8   | 00   |      |
| Isle Sainte-Helen   | e        | 16  | 00   | S.   |
| Isle de l'Ascension |          | . 8 | 00   |      |





# HISTOIRE

## GENERALE DES VOYAGES

Depuis le commencement du XV. Siécle.

PREMIERE PARTIE. LIVRE TROISIE'ME.

## PREMIERS VOYAGES

DES ANGLOIS

Aux Indes Orientales, entrepris par une Compagnie de Marchands.

#### CHAPITRE PREMIER.

Voyage du Capitaine James Lancaster en 1601.



L étoit tems pour les Anglois de recueillir le fruit de tant LANCASTLE. de dépenses extraordinaires & de périlleuses entreprises.

La Relation de Davis, qui fut publiée idées des Animmédiatement après son retour, ne glois & leuts M iiii

1601.

1601.

LANCASTER laissant plus de lumieres à desirer, & devenant un nouveau motif pour les mettre en usage, il se forma aussi-tôt une puissante Société de Marchands, sous le nom de Compagnie des Indes Orientales, avec tous les avantages qu'elle pouvoit espérer de la protection de la Cour, & de l'expérience de ses propres Chefs. Elle donna ce titre à Lancaster & à Davis. Le premier, qui avoit fait le voyage de l'Inde en 1591, avec les circonstances qu'on a vûes dans sa propre Relation, fut choisi pour premier Capitaine, ou pour Amiral de la Flotte qu'on se hâta de faire équiper. Davis encore rempli des idées qu'il venoit de publier, & sur lesquelles on fondoit les principales espérances de l'entreprise, fut nommé premier Pilo-Lettres Pa-te. La Reine accorda des Lettres Patentes accor tentes qui ouvroient sans exception le commerce des Indes Orientales à la

dées à la Compagnie des Indes Orientales.

étoit composée, firent un fond de 70000 livres sterling, pour l'équipement des Vaisseaux & pour l'achat des marchandifes. La Flotte consistoit en quatre gros

Compagnie; & les Négocians dont elle

Bâtimens, le Dragon de six cens tontonneaux & de deux cens deux hommes, commandés immédiatement par Lan-

taster; l'Hector de trois cens tonneaux Lancaster. & cent huit hommes, par le Capitaine Jean Middleton; l'Ascension de deux cens foixante tonneaux & trente-deux hom- quatre Vailmes, par William Brand; la Susanne de seaux. deux cens cinquante tonneaux & quatre-vingt-quatre hommes, par Jean Hayward. Chaque Vaisseau eut trois Facteurs, qui devoient remplacer successivement chaque Capitaine en cas de mort. On joignit à cette Flotte un Bâtiment de cent trente tonneaux, nommé le Guest, pour le transport des vivres. Toute la cargaison, en y comprenant des provisions pour vingt mois, ne montoit qu'à la valeur de 27000 livres sterling; mais le reste du fonds avoit été employé à l'armement des Vaisseaux & des Soldats. Comme les grandes actions demandent une autorité absolue dans les Chefs, la Reine revêtit Lancaster de toute la sienne, sans en excepter le droit de vie & de mort.

Il partit de Woolwich le 13 de Février 1601. Mais faute de vent il sut arrêté si long-tems dans la Tamise & aux Dunes, qu'il ne put arriver que vers Pâques à Darmouth, où il employa cinq ou six jours à prendre du biscuit & d'autres provisions. Il remit à la voile le 18 d'Ayril jusqu'à Tolbay, où l'on con-

Mv

1601.

Projet de navigation.

LANCASTER vint d'une méthode de navigation, & de divers rendez-vous, dans la supposition des tempêtes qui pouvoient séparer les Vaisseaux. Les principaux lieux furent les Calmes de Canane, la Baye de Saldanna, si l'on ne parvenoit point à doubler le Cap de Bonne-Espérance, le Cap S. Roman dans l'Isle de Madagascar, l'Isle de Cirne ou Diego Rodrigues, & Sumatra, qui étoit le terme.

Le 22 d'Avril, on partit d'un fort

bon vent pour les Isles Canaries; & le 5 de Mai au matin on eut la vûe de celle d'Allegranza, qui est la plus Septentrionale. Mais ayant pris entre Forte-Route de la Ventura & la grande Canarie, on fut arrêté au Sud de celle-ci par un calme, qui vient ordinairement de la hauteur des terres au long de cette Côte. Le 7 de Mai un vent Nord-Est vint lever cet obstacle, & l'on avança Sud-Ouest par Sud & Sud-Sud-Ouest, jusqu'au vingtuniéme degré & demi. Depuis le vingtiéme jusqu'à l'onzième, on porta presque toujours au Sud, & l'on changea peu jusqu'au huitiéme, parceque le vent fouffla toujours du Nord ou du Nord-Est.

> A cette latitude, les calmes & les vents contraires devinrent successivement fort incommodes. C'est le propre des Côtes de Guinée dans cette faison.

Flotte.

Les tonneres, les éclairs, les ouragans, LANCASTER. y causent des révolutions effrayantes. Aussi-tôt que ces accidens se font presfentir par quelque altération dans l'air ou dans le Ciel, on se hâte de baisser toutes les voiles; mais il arrive souvent. malgré la vigilance des Pilotes, que le mal est plus prompt que tous les soins. Depuis le 20 de Mai jusqu'au 21 de Juin, la Flotte fut arrêtée par un calme si profond, ou repoussée par des vents si contraires, qu'elle eut beaucoup de peine à parvenir au second degré du Nord. Elle y découvrit un Vaisseau, dont elle fé faisit, après lui avoir donné long-tems la chasse. Il appartenoit à quelques Particuliers de Viane en Portugal. Et ant parti de Lisbonne avec deux Caraques & trois Gallions, il en avoit été séparé par la tempête. Sa cargaison consistoit en 146 muids de vin, 150 barils d'huile & 55 de plusieurs sortes de liqueurs. Ce secours imprévû fut distribué sur la Flotte avec une parfaite égalité.

Elle passa la ligne le dernier jour de Juin avec un vent Sud-Est, & Davis observa comment on perdoit par degrés la vûe de l'Etoile du Nord. Ensuite portant au Sud-Sud-Ouest avec un vent Sud-Est, il doubla le Cap Saint Augustin à la distance de vingt-six lieues en My

1601.

LANCASTER. mer. Le 20 de Juillet, il se trouva poul sé à 19 degrés 40 minutes de latitude du Sud; & de jour en jour le vent s'élargissoit vers l'Est. Ce sut-là qu'il réfolut de décharger le Bâtiment de transport, sur lequel on avoit embarqué toutes les provisions qui n'avoient pir trouver place dans les quatre Vaiffeaux; après quoi l'ayant dépouillé de fes voiles & de fes mâts, & s'étant accommodé de tout le bois propre au chauffage, il l'abandonna aux vents & aux flots. Le 24 il passa le Tropique dit Capricorne avec un vent Nord-Est par Nord; & la navigation sut continuée Est-Sud-Est. Pour être parti d'Angleterre cinq ou fix femaines trop tard, on avoit été si long-tems sous la Ligne, que les maladies avoient commencé à se répandre dans chaque bord. Lancaster, à qui son ancienne expérience faisoit redouter ce terrible obstacle, donna ordre à ses trois Capitaines de relâcher à la Baye de Saldanna, ou dans l'Isle de Sainte-Helene, pour y prendre le tems de se rafraîchir.

qui se répandent fur la Flotte.

> Cependant ils ne se trouverent le premier d'Août, qu'à 30 degrés du Sud; mais ils eurent le bonheur d'y voir lever un vent Sud-Ouest qui soulagea beaucoup les Equipages. Le scorbut

# Histoire Generale

. Le 20 de Juillet, il se trouva pons 19 degrés 40 minutes de lantide 1d; & de jour en jour le vents'éisoit vers l'Est. Ce sut-là qu'il réde décharger le Bâtiment detrans

, fur lequel on avoit embarque es les provisions qui n'avoient pi ver place dans les quatre Vair; après quoi l'ayant dépouillé de oiles & de ses mâts, & s'étant se nodé de tout le bois propre su

rage, il l'abandonna aux vents le ots. Le 24 il paffa le Tropique da corne avec un vent Nord-Eil par & la pavigation fut commune

& la navigation fut coninne d-Est. Pour être parti d'Angle inq ou six semaines troptard, on été si long-tems sous la Ligne, que adies avosent commencé à se se dans chaque bord. Lancaster, à ancienne expérience fassoit re e terrible obstacle, donna or-

trois Capitaines de relâcher à le Saldanna, ou dans l'Isle de elene, pour y prendre le tems aîchir. dant ils ne se trouverent se la contre du Sud;

'Août, qu'à 30 degrés du Sud; urent le bonheur d'y vou le ent Sud Ouest qui soulages les Equipages, Le scornt

ANCAST

commençoit à faire un ravage si af-LANCASTER, freux, qu'à peine se trouvoit-il assez de Matelots en bonne santé pour fournir à la manœuvre. Le même vent dura jusqu'à deux cens cinquante lieues du Cap de Bonne - Espérance. Ensuite changeant à l'Est, il y demeura constamment pendant 12 ou 15 jours; de sorte que ceux qui avoient commencé à se rétablir, devinrent beaucoup plus malades; sans parler de la disette d'eau qui augmenta de jour en jour jusqu'à forcer les Facteurs, dans l'épuisement absolu de tous les Matelots, de mettre la main à la voile, & de faire les plus vils exercices du Vaisseau. Enfin le vent étant devenu moins contraire, toute la Flotte arriva le 9 de Septembre à la Elle arrive Baye de Saldanna. Lancaster y jetta à la Baye de Saldanna. l'ancre le premier, pour se hâter d'envoyer sa Chaloupe avec une partie de ses gens au-devant des trois autres Vaisseaux dont les Matelots n'étoient plus capables de se remuer. Ceux de l'Amiral avoient conservé plus de force, & devoient leur fanté au jus de limon, dont il avoit apporté d'Angleterre un grand nombre de bouteilles. Il leur en avoit fait avaller tous les matins une contre le cuillerée à jeun, en leur défendant de prendre la moindre nourriture jusqu'à

160T-

1601.

fent.

LANCASTER. midi. Ce regime les avoit garantis prefque tous du mal, quoique son Equipage fût plus nombreux du double que tous les autres; & l'on est persuadé qu'avec un préservatif si simple il y auroit peu de Matelots attaqués du scorbut, s'ils pouvoient se réduire au bis-

cuit, & se priver de chair salée. L'industrie de Lancaster sit bientôt

régner sur la Flotte toutes sortes de rafraîchissemens. Il descendit lui-même à terre pour chercher les Sauvages. Avec des cloux, des couteaux & de petits morceaux de fer, il fe procura des bœufs & des moutons en abondance. Sans entendre le langage des Négres, il trouva le moyen de leur faire comprendre ses besoins, en imitant le cri des animaux Les Anglois qu'il demandoit. Mais étant résolu de ne se remettre en mer, qu'après avoir rétabli la fanté de tous ses gens, il fit apporter les voiles à terre pour en faire des tentes, qui devinrent comme l'Hôpital de la Flotte. Il les fit environner d'un retranchement contre les attaques imprévûes des Négres; & tandis que ceux qui se portoient bien, s'occuperent à la chasse, ou à commercer avec les Sauvages, il prit un soin paternel de ses malades.

Leurs pré- Ses précautions s'étendirent particu-

liérement sur la méthode du Commer-LANGASTER. ce. Il sçavoit par le récit de Davis avec combien de facilité les Négres se li-vroient à leurs défiances, & ce qu'il re les Né-en avoit coûté aux Hollandois dans le gres. Voyage précedent, pour les avoir allarmés mal-à-propos. Le remede qu'il y apporta fut de donner à cinq ou fix de ses gens la commission de traiter pour les bestiaux, & de défendre à tous les autres, sous de rigoureuses peines, d'approcher des Négres dans le tems du marché. Cependant, pour tenir aussi de Lancaster. ces Barbares en respect, il donna ordre que pendant la vente, & dans toutes les occasions où l'on souffriroit qu'ils s'approchassent, il n'y eût jamais moins de trente Anglois sous les armes. Ces deux Réglemens furent observés avec tant de soin, que pendant tout le séjour qu'il fit dans la Baye, ses gens n'oserent attaquer un Négre sans sa permission, ni les Négres s'approcher des Tentes & des Chaloupes sans y être appellés par son ordre. Aussi conservat-on la paix avec eux jusqu'au dernier moment. Douze jours après l'arrivée de la Flotte, on s'étoit déja procuré mille moutons & quarante-deux bœufs. Il n'auroit pas été plus difficile d'en obtenir davantage, si l'on en avoit eu be-

1601.

LANCASTER. soin dans le même tems. Lancaster n'en ayant acheté un si grand nombre que pour les engraisser dans un Parc, autour de lui, il se passa quelques semaines sans qu'il parût en desirer d'autres. Mais lorsqu'il recommença les signes pour se faire amener quelques bœufs de plus, les Négres lui montrerent de la main ceux qu'il avoit encore dans le Parc, en lui faisant entendre qu'ils pénétroient son dessein, qui étoit sans doute de s'établir dans leur Pays. Telle fut du moins l'explication qu'il crut devoir donner à ce signe, & à l'obstination qui les empêcha de revenir. Leurs bœufs font aussi gros que ceux d'Angleterre. Les moutons sont beaucoup plus gras, & d'un goût plus fin que ceux des Dunes d'Essex, dont on vante la bonté. La couleur des Habitans de cette Côte est fort bazannée, sans être noire. Ils

Défiance des Négres.

ge.

Leur langa- en distinguer une seule syllabe. Cependant ils répetent assez facilement les mots des Langues de l'Europe.

sont communément de fort belle taille, agiles dans tous leurs mouvemens, & très-légers à la course. Leur langage est si guttural & si mal articulé, que pendant sept semaines que la Flotte passa dans leur Baye, aucun Anglois ne put

- L'air & les alimens du Pays furent &

falutaires aux Malades, qu'à la reserve LANCASTER. de quatre ou cinq, ils recouvrerent tous leurs forces. On en comptoit néanmoins, à leur arrivée, cent cinquante-quatre qui étoient à peine en état de se remuer. La joie qu'ils ressentirent de leur guérifon, & la nouvelle vigueur qu'ils reprenoient dans un climat si chaud, les sit tomber dans un déréglement qui faillit de ruiner toutes les précautions de l'Amiral. Les Convalescens, moins affujettis à ses loix, avoient la liberté de se promener & de se faire des amusemens convenables à leur situation. Ils Facilité des en abuserent pour attirer quelques femmes Sauvages, qui ne firent pas payer trop cher la complaisance qu'elles eurent pour eux. Mais les Négres s'en appercurent; & les marques de leur mécontentement firent juger à l'Amiral que ses gens les avoient offensés dans quelque occasion qu'il ignoroit. Il n'en sut informé qu'après avoir levé l'ancre. Quoique cette raison n'eût pas contribué à son départ, il ne sut pas fâché que ses résolutions se sussent accordées avec un si juste sujet d'abandonner leur Côte.

Le 24 d'Octobre, après avoir renouvellé sa provision d'eau & de bois, il sit publier l'ordre de retourner à bord

1601.

1601.

LANCASTER. pour mettre à la voile au premier vent. Dès la nuit suivante il sortit de la Baye, en côtoyant une petite Isle qui est l'entrée, & qui fourniroit seule des rafraîchissemens à la Flotte la plus nombreuse, tant il s'y trouve de veaux marins & de Pengouins. Au-dessus de la Baye, on trouve une montagne fort haute, dont le sommet est si plat qu'on lui a donné le nom de Table. Il n'y a point d'endroit sur toute cette Côte qui puisfe être si facilement distingué, car on l'apperçoit de dix-sept ou dix-huit lieues en mer.

Le Dimanche 1 de Novembre, la Flotte doubla le Cap de Bonne-Espérance avec un bon vent Ouest Nord-Ouest. Le 26; elle tomba vers la pointe de l'Isle de Madagascar, un peu à l'Est Observation du Cap S. Sebastien. Elle ne trouva pas moins de vingt brasses d'eau à cinq ou fix milles du Rivage. La variation de l'Aiguille étoit d'environ 16 degrés. Cette observation est d'un grand usage. dans les Voyages à l'Est & à l'Ouest, mais sur-tout dans celui des Indes Orientales.

importante.

Depuis le 26 de Novembre jusqu'au 15 de Décembre, on s'efforça toujours de porter à l'Est, pour gagner l'Isle de Cirne, qui porte dans quelques cartes le

nom de Diego Rodrigues. Mais depuis LANCASTER. qu'on fut arrivé à la vûe de Madagafcar, le vent ne cessa point d'être Est, ou Est-Sud-Est, ou Est-Nord-Est; de forte qu'il fut impossible de tenir cette route. D'un autre côté, comme il auroît été dangereux de lutter perpétuellement contre le vent, dans l'espérance de le voir changer, parce que le scorbut recommençoit ses ravages, on prit la résolution de relâcher dans la Baye d'Antongile, pour se délivrer de tongile. cette fâcheuse maladie avec le secours

des oranges & des limons.

On découvrit le 17 la partie méridionale de l'Isse de Sainte-Marie . & le jour suivant on jetta l'ancre entre cette Isle & celle de Madagascar. Les Chaloupes qui furent envoyées à Sainte-Marie en rapporterent une fort bonne provision de limons & d'oranges; mais à peine furent-elles revenues, qu'une furieuse tempête enlevant les quatre Vaisseaux de dessus leurs ancres, les agita pendant seize heures avec la derniere violence. Cependant ils n'eurent pas de peine à se rejoindre lorsque le vent fut appaifé. L'Isle de Sainte-Marie Isle de Sainest une terre haute & couverte de bois. ce-Marie, ses Ses Habitans font noirs; mais ils ont le es producvisage agréable & la taille fort haute.

1601.

Baye d'An-

1601.

LANCASTER. Leurs cheveux sont frisés, & le soin qu'ils prennent de leurs toupets leur rend le front semblable à celui des femmes de l'Europe. Ils sont nuds, excepté vers le milieu du corps. Leur caractere est fort humain, quoiqu'ils paroissent vifs & courageux. Ils fe nourrissent de riz & de poisson; mais comme ils étoient à la veille de leur moisson, & que leurs provisions étoient épuisées, on ne put obtenir du riz d'eux, qu'en fort petite quantité. Ils ont de l'eau fraîche en plufieurs endroits de l'Isle. Les chevres y font en abondance, & les Habitans en aiment le lait; mais à la vûe de la Flotte, ils eurent soin d'écarter leurs chevres & leurs autres bestiaux, sans que les offres des Anglois fussent capables de les faire consentir aux échanges ordinaires. Il auroit été dangereux d'y employer la force. Ainsi voyant peu d'avantage à tirer d'eux, l'Amiral se hâta Les Anglo's de gagner la Baye d'Antongile; d'autant

zongile.

la Bayed'An- plus qu'étant à la fin de la bonne saison, les vents d'Est & les maladies de ses gens lui faisoient craindre beaucoup d'embarras.

> Il entra dans la Baye le 25 de Décembre. Les quatre Vaisseaux y jetterent l'ancre sur huit brasses de fond, entre une petite Isle & la Côte, qui

forme en cet endroit une Rade sure & LANCASTER. commode. Quelques Anglois étant defcendus dans l'Isle y trouverent sur les rocs une inscription en langage Hollan- Inscription dois, qui leur apprit que deux mois au-vent sur des paravant, quelques Bâtimens de cette rocs. Nation avoient perdu dans la Baye, environ deux cens hommes, par diverses maladies. Cet avis portoit encore que les Hollandois avoient trouvés beaucoup de secours dans l'humanité des Habitans.

Il ne se passa pas deux jours sans qu'on vît paroître plusieurs Négres; & fur la foi de l'Inscription, l'Amiral fit avancer quelques-uns de fes gens pour les recevoir. On comprit par leurs signes que les Vaisseaux Hollandois étoient au nombre de cinq, & qu'ils avoient acheté la plus grande partie des provisions du Pays. Cependant ils apporterent du riz, des poules, des oran- avec les Néges, des limons, & d'autres fruits, mais en petite quantité; & paroissant fort exercés au commerce, ils les mirent à fort haut prix. Le marche étoit sur les bords d'une grande Riviere : les Anglois y étoient venus dans leurs Chaloupes; mais ils n'avoient fait descendre que leurs Marchands, & les autres étoient demeurés à vingt ou trente pas du ri-

1601.

LANCASTER vage, armés & prêts à recevoir ou à défendre leurs Compagnons dans le besoin. Il se passa plusieurs jours, sans qu'on pût s'accorder pour le prix des marchandises. L'adresse des Sauvages consiste à faire avantageusement leur premier marché, parce qu'ensuite ils ne donnent jamais la même chose à plus bas prix, quoique fous divers prétextes ils trouvent souvent l'occasion de le hausser; & s'il arrive que plusieurs Européens achettent à la fois, c'est toujours celui qui offre le plus, qui devient la regle de tous les autres. L'Amiral ayant pénétré l'artifice des Négres, trouva le moyen de s'en défendre, en faisant faire une mesure pour le riz, qui étoit son principal besoin, & réglant combien de grains de verre on donneroit pour certe quantité. Il fit de même un réglement pour les oranges & les limons; &, d'un air ferme, il déclara qu'il ne vouloit point de trafic autrement. Après quelques marques d'incertitude, les Négres y consentirent, & le commerce se fit de bonne-foi dans ces termes. Les Anglois acheterent ainsi quinze tonneaux de riz, cinquante boisseaux de pois, un grand nombre d'oranges & de limons, huit bœufs & quantité de poules. Pendant le séjour qu'ils firent dans

cette Baye, ils construisirent une Pinace LANCASTER. de dix-huit tonneaux, dont ils avoient apporté tous les matériaux d'Angleterre. Les arbres du Pays leur fournirent construient encore des planches pour la revêtir une Pinace, d'un double fond. Elle devoit servir dans l'Inde, à précéder la Flotte lorsqu'elle approcheroit de quelque Port. Mais tous ces avantages n'approcherent Accidens fâpoint des pertes que les Anglois essuye-cheux dans la Baye d'Antongile. Soit que tongile. l'air y fut pernicieux à leur tempérament; soit qu'ils ne s'y sussent point assez ménagés dans l'usage des alimens, qu'ils trouvoient en abondance, ou que l'eau ne fût pas aussi saine qu'ils se l'é-toient sigurés, la plûpart surent attaqués d'un flux qui devint mortel pour un grand nombre. Le Chirurgien, le Ministre, le Contre-Maître & dix Matelots, moururent en peu de jours dans le Vaisseau de l'Amiral. Les trois autres Bâtimens ne perdirent pas moins de monde. Un accident encore plus triste fit périr le Capitaine & le Contre-Maî-tre de l'Ascension. Ils s'étoient mis dans leur Chaloupe pour accompagner quelques morts à la sépulture; & comme c'est l'usage en mer de tirer quelques pieces d'artillerie à l'enterrement des Officiers, un Canonnier mit le feu aux

1601.

LANCASTER, siennes sans avoir fait attention qu'elles étoient chargées à boulet. Le Capitaine eut la tête emportée, & le Contre-Maître fut coupé en deux par le milieu du corps: étrange coup du hazard, qui les fit descendre au tombeau en y conduifant les autres. La maladie qui attaqua la Flotte, venoit apparemment de la mauvaise qualité des eaux du Pays. On étoit en hyver. Les pluies continuelles avoient grossi les Rivieres & chargé l'eau d'un limon fort mal fain. On remarqua aussi qu'il étoit dangereux sur cette Côte de se tenir l'estomac nud, comme il arrive aux Matelots lorsqu'ils sont échauffés par le travail.

L'Amiral ayant quitté la Baye d'Antongile le 6 de Mars, se trouva le 16 à Me de Ro la vûe de l'Isle Roquepiz, vers le 10e

huepiz & ses degré 30 minutes du Sud. Il y envoya fa Chaloupe pour chercher une Rade commode; mais la profondeur extraordinaire de l'eau lui faisant trouver peu de sûreté sur ses ancres, il côtoya l'Isle sans s'y arrêter. En observant la terre. il trouva la perspective si agréable, qu'il regretta que la difficulté d'y jetter l'ancre, ne permît point d'en faire un lieu de rafraîchissement. Il s'en exhaloit une odeur aussi douce que si l'Isle entiere n'eût été qu'un jardin de fleurs.

Les cocotiers & quantité d'autres ar-LANCASTER bres couvroient la campagne jusqu'au bord du rivage. Les oileaux de toute espece y étoient en si grand nombre, que venant voltiger au-dessus des Vaisfeaux, les Matelots en tuerent plusieurs avec leurs crocs & leurs rames. Pendant tout le voyage ils n'en avoient, point encore trouvé de si gras ni d'un goût si délicieux.

1601.

Le 30 de Mars, ils tomberent vers le Dangereuses 6e degré du Sud, sur une chaîne de rocs. rocs qu'ils découvroient clairement à moins de cinq brasses. Ce danger leur causa d'autant plus d'effroi qu'il n'avoit pas été prévû; mais s'étant avancés avec beaucoup de précaution, ils trouverent bientôt huit brasses, & la crainte s'évanouit à mesure qu'ils s'avançoient à l'Est. Un Matelot apperçut du haut de son mât une Isle vers le Sud-Est à cinq ou six lieues de distance. La disposition de la terre qui étoit fort basfe, la fit prendre pour Candu, quoique par estimation les Pilotes ne se crussent point si avancés à l'Est. Treize ou quatorze lieues plus loin, on tomba sur une nouvelle chaîne de rocs. On en trouva d'autres encore à douze lieues de-là vers le Sud; de forte qu'en examinant bien tous les rapports de cette

Tome III.

1602.

LANCASTER. chaîne, on ne douta point que la Flotte n'en fût environnée dans une espace qui n'avoit pas moins de cinquante brasses de fond. Le danger parut d'autant plus grand qu'on ne voyoit aucune voie pour l'éviter. Cependant, après deux jours d'inquiétude, pendant lesquels la Pinace alloit en sondant sans cesse à la tête des quatre Vaisseaux, on trouva une sortie vers le Nord sur six brasses d'eau à 6 dégrés 3 mimites. Lancaster se crut si heureux d'être délivré de ce péril, qu'il fit éclater sa joie par une fête publique.

La navigation fut lente & les vents fort variables jusqu'au 9 de Mai qu'on

Nicobar.

eut à quatre heures après midi la vûe onse ras, ai des Isles Nicobar. On porta droit au chir aux Isles Nord du Canal, où l'on mouilla dès le même jour. Mais le vent ayant changé au Sud-Ouest, on sut forcé de lever l'ancre, & de gagner le côté du Sud. où l'on se mit à couvert sous une petite Isle qui est contre le rivage. On trouva dans ce lieu moins de rafraîchissemens qu'on ne s'en étoit promis. Cependant les Insulaires s'a procherent de la Flotte dans de longs canots, dont chacun pouvoit contenir plus de 20 hommes. Ils apporterent des gommes qu'ils vendirent aux Anglois pour de l'ambre;

car tous ces Peuples du Levant ne cher- LANGASTER. chent qu'à tromper. Ils avoient aussi des poules & des noix de cocos; mais ils les firent fi cher, qu'on en prit fort peu. Comme l'on ne se croyoit plus fort éloignés du terme, l'inquiétude étoit médiocre pour les provisions. L'Amiral ne pensa qu'à réparer un peu ses Vaisseaux, & qu'à disposer son artillerie à tout événement.

Après y avoir employé dix jours, il partit le 20 deMai pour faire voile droit à Sumatra. Mais la force des courans & le vent Sud-Sud-Ouest lui préparoient de nouveaux obstacles. Pendant que tout l'art de ses Matelots s'employoit à les vaincre, un de ses Vaisseaux courut le dernier danger par deux voies d'eau qui s'y firent subitement. Il se vit forcé de relâcher dans l'Isle de Sombre- Isle de Somro, à dix ou douze lieues au Nord de brero, & les habitans. Nicobar. En mouillant sur la Côte qui est parsemée de rochers, il perdit une de ses ancres. Cependant il fut consolé de toutes ces disgraces par les secours qu'il tira des Habitans de l'Isle. Ils font si doux & si timides, qu'ils furent quelque tems sans oser prendre confiance aux fignes qu'on leur fit pour les rassurer. Mais lorsque cette premiere crainte fut dissipée, ils ne refuserent

1602.

Digramony Loogle

1602.

LANCASTER, aucun service à la Flotte. Ils sont muds, à l'exception d'une piece de toile qui leur sert de ceinture, & de laquelle il se détache une autre piece qui leur passe entre les jambes. Leur couleur est fort noire; mais ils la relevent par diver-fes peintures dont ils ont le visage bigarré. L'Amiral n'ayant pas fait difficulté de pénétrer dans leur Isle avec une bonne escorte, vit quelques-uns de leurs Prêtres qui étoient couverts d'hagure de leurs bits, mais si serrés sur leur corps, qu'il y paroissoient cousus. Ils avoient deux cornes sur la tête, le visage peint de verd & de jaune, & par-derriere une queue qui pendoit jusqu'à terre; ce qui les rendoit fort semblables à nos images du Diable. L'Isle est remplie d'arbres qui par leur hauteur & leurs autres proportions pourroient servir de mâts aux plus grands Vaisseaux. Les Anglois découvrirent sur le sable du ri-Flante fits vage une petite plante qui croît affez pour devenir un arbre, mais qui se re-tire dans la terre lorsqu'on y touche, & qui s'y enfonce assez pour n'en être arrachée qu'avec effort. Lorsqu'on l'en a tirée, on trouve avec admiration que sa racine est un ver qui diminue à mefure que la plante s'éleve, & qui prend

par degrés la consistence du bois. L'Au-

guliere.

teur ajoute que cette transformation est Lancaster. un des plus étranges phénomenes qu'il ait vûs dans tous fes voyages; & le reste n'est pas moins merveilleux, car si l'on arrache la plante dans sa jeunesse, elle acquiert en féchant la dureté d'une pierre jusqu'à devenir tout-à-fait semblable au corail blanc ; de sorte que le ver se change successivement en deux natures effentiellement différentes. Il ne paroît pas que la vérité de cette observation puisse être suspecte, puisque les Anglois de la Flotte prirent plusieurs de ces plantes, & les rapporterent en Angleterre.

A la distance où la Flotte Angloise étoit de Sumatra, elle n'avoit besoin que d'un vent favorable, pour gagner en peu de tems le Port d'Achin. Elle remit à la voile le 29 de Mai; & décou- Anglois au Po td Achin, vrant les Côtes de l'Isle le 2 de Juin, elle mouilla le 6, dans la Rade, à deux milles de la Capitale. Il s'y trouvoit dixhuit ou vingt Bâtimens de divers Pays, tels que Bengale, Calecut, Guzarate, Pegu & Patane. A la vûe de quatre Vaisseaux Européens, deux Hollandois qui avoient été retenus l'année précédente, & qui avoient appris dans cet intervalle la Langue & les usages du Pays, se hâterent de venir à bord, &

1602.

n'y apporterent que d'heureuses nouvelles. Ils avoient été traités par le Roi beaucoup plus favorablement qu'ils ne l'avoient espéré. Ce Prince souhaitoit de voir des Etrangers dans ses Ports. La réputation de l'Angleterre s'y étoit répandue, depuis les grandes victoires que cette Couronne avoit remportées sur l'Espagne, & les Anglois devoient s'attendre à toutes sortes d'avantages pour leur Etablissement & pour leur Commerce.

Dès le même jour, l'Amiral fit descendre le Capitaine Middleton, accompagné de cinq ou six Officiers de la Flotte, pour informer le Roi que l'Amiral d'Angleterre, chargé d'une Lettre de sa glorieuse Reine au puissant Roi d'Achin & de Sumatra, demandoit la liberté d'entrer dans sa Ville, & l'honneur de faire une étroite alliance avec lui. Middleton devoit obtenir un saus-conduit pour tous les Anglois de la Flotte, ou convenir de recevoir & de donner des otages, suivant les Loix établies dans toutes les Nations.

Ils sont bien reçus du Roi.

Il sut reçu du Roi avec de grands témoignages de joie & d'amitié. Non-seulement ses demandes surent accordées; mais après lui avoir fait quantité de questions, ce Prince ordonna qu'on lui

servit des rafraichissemens, & lui fit LANGUSTER. présent, à son départ, d'une robbe & d'un turban brochés d'or. Il le chargea de dire à l'Amiral qu'après les fatigues d'un fi long voyage, il devoit prendre un jour pour se reposer à bord; mais que le jour suivant il étoit libre de venir à l'Audience, & qu'il pouvoit compter d'être aussi tranquille dans ses Etats qu'au centre de l'Angleterre: que s'il doutoit néanmoins de sa parole royale, on lui donneroit des otages, & toutes les sûretés qu'il pourroit desirer.

L'Amiral attendit trois jours pour se rendre au rivage. Il y descendit avec une escorte de trente hommes. Les Hollandois s'y trouverent pour le recevoir, & le conduisirent à la maison qu'ils avoient dans la Ville, parce qu'il n'en voulut point accepter d'autre avant que d'avoir vû le Roi. Il lui vint aussitôt un Seigneur de la Cour, pour le saluer de la part de ce Prince, & lui demander la Lettre de la Reine. Mais l'Amiral refusa de la remettre, en s'ex- de la Cour cufant sur l'usage de l'Europe, qui obli- d'Angleterre. ge un Ambassadeur de rendre ses Lettres au Prince même à qui elles sont adressées. Le Seigneur Indien demanda là-deffus à voir la fuscription, qu'il lut à haute voix, & dont il tira une copie.

N iiij

1602.

LANCASTEE. Il prit aussi par écrit le nom de la Reine & sa curiosité s'attacha particulierement à observer le Sceau. Ensuite, renouvellant ses civilités à l'Amiral, il l'assura que le Roi son Maître recevroit avec joie les éclaircissemens qu'il alloit lui porter.

Acqueil fair

En effet, le Roi n'eut pas plutôt reçu aux Anglois. la réponse qu'il attendoit, que donnant divers ordres à ses Officiers, il fit partir six grands éléphans, avec quantité de trompettes & de tymbales, & un cortége fort nombreux, pour aller audevant de l'Amiral. Le moindre des éléphans avoit treize ou quatorze pieds de hauteur, & portoit sur le dos un petit château, de la forme d'un carosse, couvert de velours cramoisi. Au milieu du château, on avoit placé un grand bafsin d'or, couvert d'un drap de soie fort richement travaillé, sous lequel on mit la Lettre de la Reine. L'Amiral monta fur un autre éléphant. Une partie de sa suite sut invitée à monter aussi sur les autres, & le reste le suivit à pied. Mais lorsque le cortége fut arrivé à la Cour, un Seigneur pria l'Amiral d'arrêter, pour se donner le tems de prendre les ordres du Roi. Il revint presqu'aussi-tôt, en apportant la permission d'entrer.

L'Amiral se présenta devant le Roi

d'un air ferme & modeste. Il lui décla-LANCASTER. ra qu'il étoit envoyé par la très-puissante Reine d'Angleterre, pour le féliciter de sa grandeur, & lui proposer un Trai-d: Paudienté de paix & d'amitié. Sa harangue de- ce. voit être plus longue; mais le Roi l'interrompit, pour lui dire qu'il le croyoit tatigué du long voyage qu'il venoit de finir heureusement, & qu'il le prioit d'accepter des rafraîchissemens. Il ajoûta qu'il pouvoit compter d'être traité favorablement à sa Cour, par considération pour la Reine sa Maîtresse, dont le mérite & la gloire s'étoient répandus jusqu'aux Indes. L'Amiral comprit que le Roi s'ennuyoit de lui entendre parler une Langue étrangere. Il lui prèfenta la Lettre de la Reine, que ce Prince reçut avidement, & qu'il remit à quelques Seigneurs Indiens qui étoient derriere lui. Les présens furent apportés. C'étoit un bassin d'argent, avec une fontaine, du poids de deux cens cinq onces; une grande couppe de même métal; un riche miroir; un bonnet orné de plumes; quelques belles épées avec leurs ceinturons, & plusieurs éventails. Toutes ces richesses furent reçues par des Seigneurs de la Cour; mais le Roi prit entre ses mains un éventail; & l'ayant considéré avec plaisir, il le Nw

LANCASTER. remit à une de ses semmes, pour en faire austi-tôt l'essai. Les Anglois cru-1602 rent s'appercevoir que de tous ces di-vers présens, c'étoit celui qui lui plai-

foit le plus.

Alors on propofa au Général Anglois de s'asseoir à terre, suivant l'usage du Pays. Il le fit, à l'imitation du Roi & de toute sa Cour. On servit aussitôt un grand festin, dans des plats d'or, ou d'un autre métal fort estimé aux Indes, qui est un mêlange d'or & de cuivre, & qu'on nomme Tombak. Pendant ce repas, le Roi qui étoit assis un peu nétal Indien. plus loin, sur une estrade élevée de deux ou trois pieds, but plusieurs fois à la fanté de l'Amiral. Sa liqueur favo-Arrack, li- tite étoit l'Arrack, espece d'eau-de-vie dont j'ai déja expliqué la composition. L'Amiral la trouva si forte, qu'il se fit donner de l'eau pure avec la permiffion du Roi.

queur.

Tombak,

Après un grand nombre de cérémo-& Danseuses, nies, le Roi donna ordre qu'on fit entrer les Danseuses; & ses propres semmes commencerent à jouer des airs de danse sur divers instrumens. Elles étoient richement vêtues, & parées de bracelets & de pierreries. C'étoit une faveur extraordinaire pour l'Amiral; car le Roi n'accorde la vûe de ses femmes qu'à

ceux qu'il honore d'une considération LANCASTER. distinguée. Il lui fit ensuite présent d'une robbe de calico, brodée en or, d'une belle écharpe de Turquie, & de deux Cresses, qui sont une espece de poignards, dont un Seigneur arme fur le champ celui que le Roi distingue par cette faveur. L'Amiral fut ainsi congédié, avec de nouvelles caresses, & la permission de se choisir dans la Ville une maifon de fon goût. Mais il ne jugea point à propos d'accepter cette offre; & retournant à bord, il laissa au Roi le tems de faire ses réflexions sur la Lettre de la Reine.

Dans la feconde Audience qu'il eut Seconde aude ce Prince, il s'expliqua fort au long dience & ses sur l'objet de son voyage. Les réponses commerce: avoient été préparées comme les demandes. Le Roi protesta que si les sentimens de la Reine étoient aussi sinceres qu'elle l'en assuroit dans sa Lettre, elle trouveroit un retour fidele dans les siens: que pour le Traité d'alliance qu'elle lui proposoit, il y consentoit avec joye: enfin, qu'à l'égard du Commerce, il avoit déja donné ordre à deux de ses principaux Officiers d'en conférer avec l'Amiral, & d'entrer sans exception dans toutes les intentions de la Reine. Cette réponse sut suivie d'un

1602.

LANCASTER. nouveau festin. Le jour suivant, l'Amiral envoya demander aux deux Sei-1602. gneurs que le Roi lui avoit nommés, quel tems ils avoient choisi pour la Conférence. L'un étoit le grand Pontise du Royaume, homme d'esprit & d'hon-neur, qui méritoit l'estime que le Roi & toute la Nation avoient pour lui. L'autre étoit un des Chefs de la Noblesse, personnage fort grave, mais moins propre aux affaires que le Pré-

Commif-

lat.

On prit un jour pour s'assembler. La faires Indiens Conférence se tint en Langue Arabe, & leurs con-férences. que le Prélat & le Seigneur Indien entendoient parfaitement. L'Amiral se servit pour Interprete, d'un Juif qu'il avoit amené d'Angleterre, & qui par-loit fort bien cette Langue. Sa premiere proposition regarda la liberté du Commerce pour les Marchands Anglois. Le Prélat, sans répondre directement, lui demanda quels motifs il avoit à faire valoir pour engager le Roi à lui accor-der cette grace. L'Amiral saisissant vo-lontiers cette idée, allégua d'abord les offres d'amitié de sa Reine, le mérite éclatant de cette Princesse, son courage & ses forces pour résuster au Roi d'Espagne, qu'elle regardoit comme l'En-nemi commun de l'Angleterre & des

Rois del'Inde; la considération extrê-LANCASTER me qu'elle s'étoit acquise dans toute l'Europe, & qui avoit déja porté l'Empereur de Turquie à rechercher son alliance. Il s'étendit ensuite sur les raisons tirées en général des avantages mêmes du Commerce. Le Roi ne pouvoit ignorer que c'étoit pour tous les Princes une fource continuelle de richesses & de prospérités: que la puissance d'un Etat croissant à mesure que les Sujets devenoient plus riches, il n'y avoit que le Commerce qui pût augmenter leurs biens & leurs commodités; & que pour rendre le Commerce florissant, il falloit recevoir & traiter favorablement les Etrangers: qu'à l'égard d'Achin en particulier, la fituation du Port étoit admirable pour le Commerce de Bengale, de Java, des Moluques & de la Chine: que l'espérance d'y vendre leurs marchandites y ameneroit bientôt tous les Négocians de ces diverses Régions: qu'en peu de tems le Roi d'Achin verroit croître ses forces, & diminuer celles des Espagnols & desPortugais: que s'il avoit besoin d'Ouvriers & d'Artistes, il pouvoit s'affurer d'en recevoir d'Angleterre, à la seule condition de leur faire recueillir quelque fruit de leur voyage, & de leur laisser la liberté de retournes

1602.

1602.

LANCA TER dans leur patrie, lorsqu'il seroit satisfait de leurs services : qu'il trouveroit de même toutes fortes de commodités & de secours dans les Etats de la Reine. qui consentiroit volontiers à toutes ses propositions, lorsqu'elles n'auroient rien de contraire à son honneur, aux loix de son Royaume, & à ses Traités avec les Princes Chrétiens.

Demandes de l'Amiral Anglois.

L'Amiral demanda de plus, que le Roi fit défendre à tous ses Sujets par une proclamation publique, de causer le moindre trouble aux Anglois dans leurs usages & dans le cours des affaires. Cet article fut accordé sur le champ, avec si peu de reserve, que malgré les Loix du Pays qui ne permettent point aux Habitans de sortir pendant la nuit, il fut permis aux Anglois d'aller nuit & jour sans aucun obstacle; assujettis seulement, lorsqu'ils seroient rencontrés par la Justice après une certaine heure, à se voir conduire chez leur Amiral, entre les mains duquel ils seroient remis.

En finissant la conférence, les deux Commissaires Indiens demanderent par écrit à l'Amiral un Mémoire des raifons qu'il leur avoit exposées & des priviléges qu'il demandoit au nom de la Reine. Ils lui promirent d'en faire leur rapport au Roi dès le même jour, LANCASTER. & que la réponse de ce Prince ne seroit pas long-tems différée. Quelques jours se passerent. L'Amiral fut invité à voir un combat de cocqs, qui faisoit un des principaux amufemens du Roi. Il prit cette occasion pour le supplier par son Interprete de ne pas faire traîner les affaires en longueur. Cinq ou fix jours après il reçut de sa propre main un Traité auquel il ne manquoit rien pour la firmé par le forme. Tous les articles du Mémoire avoient été copiés fort proprement par un Secretaire. Le Roi les avoit revêtus de son autorité & de son seing. En les remettant à l'Amiral, il y joignit un compliment fort civil, & de nouveaux témoignages de satisfaction & d'amitié. Il seroit inutile de saire entrer ici la traduction de cette piece. Elle contenoit en fubstance, 1°. que les Anglois jouiroient dans le Royaume d'Achin d'une entiere liberté pour leurs personnes, leurs biens & leur commerce. 2°. Qu'ils seroient exempts des Droits d'entrée & de fortie. 3°. Que s'il arrivoit à leurs Flottes quelque accident qui les mît en danger, ils seroient secourus, eux & leurs marchandises, par les Vaisseaux du Pays. 40. Qu'en cas de mort, ils auroient la liberté de disposer de leurs

1602.

Traité con-Roi d'Achin

1602.

LANCASTER biens & de leurs effets par un Testament. 5°. Qu'ils exerceroient la Justice, fuivant leurs Usages, sur les Criminels de leur Nation. 6°. Qu'on recevroit leurs plaintes, & qu'on leur accorderoit satisfaction, lorsqu'ils seroient offensés par les Habitans du Pays. 7º. Qu'on ne mettroit jamais de prix forcé à leurs marchandises. 8°. Enfin, qu'ils jouiroient perpétuellement de la liberté de conscience.

Exercice du

Les Facteurs Anglois commencerent commerce & aussi-tôt à rassembler du poivre pour ses difficultés. la cargaison: mais la stérilité de l'année précedente l'avoit rendu fort rare. Ayant appris de quelques Habitans qu'il s'en trouvoit davantage dans un Port nommé Priaman, à cent cinquante lieues d'Achin, vers le Sud de l'Isle, ils y envoyerent la Suzane, un de leurs moindres Vaisseaux, commandé par le Capitaine Middleton. Ils avoient trouvé beaucoup à rabattre aux promesses de Davis, leur premier Pilote, qui les avoit assurés en partant de Londres, que le quintal de poivre ne leur reviendroit qu'à quatre réaux d'Espagne. Ils le payoient presque vingt. Cette erreur jetta l'Amiral dans un grand embarras. Ses marchandifes & les fommes qu'il avoit apportées ne paroissant pas suffire

pour rendre sa cargaison complette, il LAJCASTER. considéroit combien il lui seroit difficile de conserver à sa Nation une certaine estime qui est le fondement du Commerce, & quel desagrément ce seroit pour lui de retourner presqu'à vuide. D'un autre côté, il avoit à combattre les intrigues d'un Ambassadeur Por-Portugais, qui tugais, qui étoit depuis quelque tems à leur réassit la Cour d'Achin, & qui n'y demeuroit vraisemblablement que pour observer ses démarches. Ce n'est pas qu'il y sût regardé de fort bon œil. Il avoit demandé au Roi dans sa derniere Audience, la permission non-seulement d'établir un Comptoir de sa Nation, mais encore de bâtir un Fort à l'entrée du Port, fous prétexte que la Ville étant fort sujette aux incendies, les Portugais auroient besoin d'une retraite pour y mettre leurs marchandises à couvert. Le Roi pénétrant son artifice, lui avoit répondu : « Votre Maître pense-t-il à » marier une de ses filles avec mon fils, » lorsqu'il marque tant d'inquiétude. » pour la conservation de ma Ville » Capitale? Dites-lui qu'il n'a pas be-» foin pour cela d'un Fort, & que je » donnerai à ses gens pour leur Comp-» toir une bonne maison à deux lieues » de ma Ville, où ils n'auront à crain-

1602.

1602.

» dre ni le feu, ni leurs Ennemis, sous » ma protection ». L'Ambassadeur s'étoit retiré fort mécontent, & le Roi s'étoit fait un amusement du chagrin qu'il lui avoit causé par sa réponse.

Il arriva, quelque tems après, dans le Port, un Vaisseau Portugais chargé de riz. Il venoit de Bengale. Le Capitaine se logea chez l'Ambassadeur de sa Nation. Entre les gens de son Equipage, il y avoit plusieurs Indiens qui exerçoient aussi un Commerce proportionné à leur état, suivant l'usage de ces Régions, où tout le monde se pique de la qualité de Marchand. Il s'en présenta un chez l'Amiral Anglois, avec des poules qu'il offroit à vendre. L'Amiral ne douta point que ce ne fût un espion des Portugais. Il acheta ses poules, & les paya libéralement. Ensuite, prenant occasion de son trafic pour le faire parler, il lui marqua quelque regret de voir un homme d'une figure telle que la sienne, avili par un emploi qui lui convenoit si peu. L'Auteur, en rapportant cette conversation, prend soin d'avertir que le recit est précieux par sa sidélité.

L'Indien répondit : «Je sers ce Ca-» pitaine Portugais, sans sçavoir si je » suis libre ou esclave, quoique je sois

Espion de Portugais, & ies entreprises.

» né de condition libre : car il y a fi LANCASTER. » long-tems que je le fers, qu'il s'est ac» coutumé à me regarder comme un » bien qui est à lui; & les gens de cette

» Nation font fi puissans, qu'on ne peut

» rien leur disputer.

"Si tu connois le prix de la liberté, L'Amiral » lui dit l'Amiral, il est certain que tu Anglois pénetre les vules » parois digne de l'obtenir. Que se de Pespion, » rois-tu pour quelqu'un qui te l'offriment, & qui t'épargneroit la peine d'amire les vules » voir là-dessus des disputes avec ton » Maître ? « Ma liberté, repliqua l'Inmaitre ? « Ma liberté, repliqua l'Inmaitre , me seroit plus chere que ma » vie, & j'exposerois hardiment ma vie » pour celui qui me donneroit la liberme té. Mettez-moi là-dessus à l'épreuve, » & vous verrez que je vous tiendrai » parole.

"Eh bien, reprit l'Amiral, tu me fais » naître l'envie d'éprouver effective-» ment si tu parles de bonne soi. J'ai » une question à te faire. Que dit l'Am-» bassadeur Portugais de moi & de ma » Flotte, & quelles sont ici ses vûes?

"Il vous observe continuellement, "répondit l'Indien, sans que vous puis-"siez vous appercevoir qu'il vous re-"garde. Il a pour espion autour de vo-"tre Flotte, un Chinois, qui s'est fami-"liarisé avec vos gens. Il a fait tirer le

LANCASTER.

» plan de tous vos Vaisseaux. Il connoît » non-seulement leur forme & leur » groffeur, mais le nombre & le calibre » de votre artillerie jusqu'à la moindre » piece. Il sçait combien vous avez de » Matelots, ceux qui se portent bien & » ceux qui font infirmes. Il trouve que » vos Vaisseaux sont forts & bien equi-» pés ; mais il est perfuadé qu'ayant un » grand nombre de Malades, vous n'ê-» tes point à couvert d'une surprise, ou » même d'une attaque ouverte par des » forces médiocres; & dans cette idée, " il doit envoyer ses plans à Malaca, » pour engager le Gouverneur à vous » causer de l'embarras à votre départ.

Réponse qu'il lui fait. "L'Amiral lui dit, en affectant de rire, ton Ambassadeur n'est pas si ridicule que tu le représentes; car il sçait affez que je crains peu les forces de sa nation dans cette Mer. Il veut te faire croire, à toi & à ceux qui l'écoutent, que les Portugais sont aussi redoutables qu'ils souhaiteroient de l'être. Va, sois tranquille pour ma Flotte. Mais viens m'apprendre néanmoins dans quelques jours si l'Ambassadeur a fait partir ses plans; & quoique je m'en embarrasse fort peu, je te promets la liberté, pour récompenser tes bonnes intentions.

L'Indien partit fort satisfait. Cette LANCASTER. occasion parut si singuliere à l'Amiral, que ne balançant point à la saisir, il se promit de faire tourner la trahison contre ceux qui avoient voulu l'employer. Son espérance ne sut pas trompée. Tout ce que l'Ambassadeur faisoit pendant le jour, lui étoit rapporté le soir ou le jour fuivant. L'Indien étoit un Traître exer- Persidie des cé, hardi, subtil, capable de tromper Indiens. également & l'Ambassadeur Portugais, & les Anglois de la suite de l'Amiral; le premier, en le repaissant de fausses nouvelles, pour lesquelles il étoit récompensé; ceux-ci, en feignant de ne venir si souvent dans leur Comptoir que pour les entretenir dans la disposition d'acheter ses poules, & les conjurant même de garder le filence sur un commerce par lequel il sembloit craindre de déplaire à ses Maîtres. L'Amiral étoit le feul avec lequel il fit un rôle fincere; encore affectoit-il de lui parler d'un air simple, attendant toujours qu'il fût interrogé, comme s'il n'eût fait que répondre à ses questions. Ce détail étoit nécessaire, non-seulement pour expliquer comment l'Amiral se défendit contre les mauvais offices des Portugais, mais encore pour faire connoître le caractere des Indiens, qui est natu-

LANCASTER. rellement artificieux & trompeur.

Le Roi faisoit appeller souvent l'A-1602. miral pour s'entretenir ou pour boire avec lui. Un jour, il lui parla d'un Ambassadeur que le Roi de Siam lui avoit envoyé, pour lui proposer la conquête

tugais.

Les Anglois de Malaca. L'Isle de Sumatra est capable d'armer un grand nombre de Galeoffice auxPor- res, quand le tems ne lui manque point pour ses préparatifs; & le Roi de Siam faisoit demander à celui d'Achin quelles forces il vouloit joindre aux siennes. L'Amiral ne manqua point de seconder les dispositions qu'il voyoit à ce Prince pour déclarer la guerre aux Espagnols. Il lui représenta la hauteur avec laquelle ils se conduisoient au milieu de sa Cour, & le droit qu'ils s'attribuoient de mettre tous les Rois Indiens dans leur dépendance. Il les traita d'Ennemis publics de la liberté & du Commerce. Enfin, n'épargnant rien pour rendre le change à leur Ambassadeur, il ne fit pas difficulté d'assurer qu'il n'étoit qu'un Espion, chargé d'approfondir les forces & les secrets de la Cour d'Achin. Le Roi surpris de ce discours, voulut fçavoir quel enétoit le fondement. Alors s'ouvrant sur tout ce qu'il avoit appris de fon Indien, il en conclut que les Efpions de l'Ambassadeur n'observoient

pas moins le Roi que les Anglois, Quoi-LANCASTER. que cette preuve n'eût point la force d'une démonstration, elle suffisoit pour aigrir un Prince foupçonneux. Il répondit qu'il connoissoit les Espagnols pour ses Ennemis, & qu'il leur rendoit leur haine au double; mais qu'il apprehendoit peu les forces qu'ils avoient à Malaca. L'Amiral, fatisfait de le voir irri- Artifice de té, résolut d'employer une ruse innocente, pour soutenir tout à la fois sa réputation & se garantir des périls qui menaçoient la Flotte Angloise à son départ. Il dit au Roi que ce qui l'inquiettoit dans les desseins de l'Ambassadeur Portugais n'étoit pas la crainte d'être attaqué par les Vaisseaux de Malaca, mais celle au contraire de ne les pas rencontrer dans sa course, parce qu'infailliblement les plans & les avis qu'ils -devoient recevoir de leur Ambaffadeur ou plutôt de leur Espion, leur ôteroient la hardiesse de venir à sa rencontre : que dans le desir de les rencontrer, & dans la certitude de les battre, il prioit sa Majesté de faire arrêter deux domestiques de l'Ambassadeur, qui devoient partir dans trois jours avec ses avis & fes plans. Outre l'effet qu'il paroissoit desirer, il sit entendre encore au Roi, qu'en se saisissant des Messagers de l'Am-

1602.

LANCASTER, bassadeur, il ne manqueroit point detirer quelques nouvelles lumieres de leur bouche ou de leurs Lettres.

gais artités avec leurs papiers.

Cette contremine fut poussée avec tant de soin & d'adresse, que l'Amiral informé par son Espion du départ des Deux Portu-deux Messagers, en apprit au Roi le tems & les circonstances. Ils sétoient rendus dans un Port, à vingt-cinq lieues d'Achin; & payant leur passage sur le premier Vaisseau qui mit à la voile, ils s'y embarquerent en qualité de Marchands étrangers. Mais, sur l'ordre secret du Roi, une Frégate, qui fut envoyée après eux, arrêta leur Bâtiment presqu'à la sortie du Port. Les Officiers d'Achin feignirent de vouloir examiner si les marchandises avoient satisfait aux droits du Prince. Ils découvrirent les deux Portugais en montant à bord. Ils affecterent de la surprise, & leur demanderent qui ils étoient, d'où ils étoient venus, quel étoit leur dessein & le motif de leur voyage. Toutes ces questions les ayant troublés, en vain répondirent-ils qu'ils venoient d'Achin & qu'ils appartenoient à l'Ambassadeur Portugais. On feignit de reconnoître à leur trouble qu'ils étoient des scélérats, qui prenoient la fuite après avoir volé leur Maître. Le principal Officier se faisit d'eux,

d'eux, & se chargea de les remettre à LANCASTER. l'Ambassadeur. Mais sous prétexte de vérifier leur vol, on leur enleva leurs plans & leurs Lettres. Ils furent en effet renvoyés à l'Ambassadeur, sur une nouvelle réflexion de l'Amiral, qui crut cette voie plus sûre pour déguiser son artifice, & qui trouva le moyen de la

faire gouter au Roi.

Quelque jugement que l'Ambassa- Chagrin des deur pût porter de cette avanture, il veulent quitn'eut aucun prétexte pour faire éclater ter Achin, ses plaintes, sur-tout lorsqu'en lui pré- est retardé. sentant ses deux domestiques avec tous leurs effets, on affecta de faire valoir le service qu'on lui avoit rendu. Il se dispensa même de réclamer ses plans & ses Lettres; ce qui fit juger à l'Amiral qu'ayant quelque soupçon de la vérité, il ne vouloit pas s'expofer à des railleries plus humiliantes que l'outrage. L'Auteur ne nous apprend point ce que contenoient ses Lettres. Mais le chagrin de voir manquer son projet par cette voie, lui fit prendre la résolution de partir hii-même, pour suppléer apparemment à l'interception de ses Messagers. L'Amiral qui fut informé de ce nouveau dessein, résolut encore d'en arrêter l'exécution. Il représenta au Roi que la faison l'obligeant de se remettre Tome III.

1602.

LANCASTER, en mer avec sa Flotte, il alloit perdre tout le fruit de leur ruse commune, si l'Ambassadeur partoit avant lui. Il le pressa de faire naître quelque raison, qui suspendit seulement le départ des Portugais pendant dix jours. Cette proposition n'étoit pas sans difficulté; parce que le ressentiment de l'Ambassadeur lui ayant fait abreger les formalités, il avoit déja pris congé du Roi & fait ses adieux à toute la Cour. Cependant l'envie d'obliger l'Amiral, ou, si l'onveut, la passion de nuire aux Portugais, en lui donnant l'occasion de les battre, sur laquelle il ne cessoit pas de tenir le même langage, porta ce Prince à supposer quelques sujets de plaintes contre les Matelots de l'Ambassadeur. Avant que cette accusation fût éclaircie, les Ânglois eurent le tems de mettre ordre à leurs affaires.

Départ des Anglois.

Il ne restoit à l'Amiral qu'à prendre congé du Roi; parce que dans l'embarras où je l'ai représenté pour sa cargaifon, il s'étoit déterminé à laisser derriere lui quelques · uns de ses principaux Facteurs, sous prétexte que le poivre étant si rare ils prendroient soin d'en ramasser jusqu'au retour de la Flotte. D'ailleurs, de ses quatre Vaisseaux, il n'y avoit que l'Ascension qui ne sût

point assez chargé pour quitter le Port LANCASTERA avec honneur. Un Bâtiment Hollandois qui étoit arrivé depuis peu, sous le Commandement du Capitaine Spilberge, & que la rareté ou la cherté du poivre avoit mis, comme les Anglois, dans la nécessité de partir sans achever sa cargaifon, s'offrit à les accompagner. L'Amiral accepta si volontiers cette offre, que pour l'affermir dans sa résolution, il lui céda la huitiéme partie de fes marchandises. Enfin la veille de son départ il présenta au Roi Messieurs Starkey & Styles, deux honnêtes Facteurs qu'il laissoit sous la protection de ce Prince; & s'étant confirmé dans l'opinion de sa bonne-foi par les nouveaux témoignages qu'il en reçut, il mit à la voile le 11 de Septembre.

On a sçû dans la suite que le Roi Bravade des foutenant la diffimulation, continua de Portugais. retarder l'Ambassadeur Portugais, malgré l'empressement qu'il avoit de partir. Un jour, embarrassé de ses instances, il lui dit qu'il s'étonnoit de lui voir cette ardeur pour se mettre en mer, tandis que les Anglois, qui ne pouvoient être fort éloignés, l'attendoient peut-être à son passage & ne pouvoient manquer avec des forces supérieures, de lui faire courir un grand danger. L'Ambassa:

1602.

LANCASTER. deur répondit qu'il les craignoit peu parce que sa Frégate étoit si légere, que 1602. s'il pouvoit gagner le devant sur eux, seulement de sa longueur, il les défioit avec tous leurs efforts de pouvoir jamais la joindre. Eh bien, lui dit le Roi, je vous laisse donc partir d'autant plus volontiers, que je n'aurai rien à craindre pour votre sûreté. En effet il lui en accorda la liberté; mais il y avoit déja vingt-quatre jours que les Anglois avoient mis à la voile. Ils n'avoient pû recevoir une marque plus fignalée des favorables dispositions du Roi d'Achin; car la Frégate Portugaife étoit siabonne, qu'en partant même quelques jours après eux, elle eût été capable de se rendre à Malaca, avant qu'ils eussent gagné les Détroits, & de faire fortir par conféquent de ce Port toutes les forces des Portugais pour leur couper le passage; au lieu que personne n'y étant informé de leur approche, ils relâcherent tranquillement à vingt-cinq lieues de la Ville sans qu'elle en eût la moindre connoissance.

Les Anglois Le 3 d'Octobre, étant entrés dans les pareit ni Détroits de Malaca, ils découvrirent près de Malaca un Vaisseau vers l'entrée de la nuit.

L'ordre fut donné aussi-tôt pour s'assurer de cette proie. Ils se séparerent l'un

de l'autre à la distance d'un mille, dans LANCASTER. la crainte qu'elle ne profitât des ténebres pour trouver un passage. Elle tomba près de l'Hector, qui la falua bruf- un Vaisseau. quement d'une volée de canon. Les autres Vaisseaux s'étant rassemblés autour d'elle, on continua quelque tems le feu de l'artillerie: mais la crainte de la couler à fond fit prendre le parti d'interrompre le combat jusqu'au jour. A peine commençoit-il à paroître, quele Capitaine se mit dans sa Chaloupe avec quelques gens de fon bord, & vint se rendre volontairement. Il étoit parti de Saint-Thomas, dans la Baye de Bengale, pour transporter des marchandises & quantité de Passagers à Malaca. avoit à bord plus de fix cens personnes des deux fexes & de toutes fortes de conditions. Son Port étoit de neuf cens tonneaux. L'Amiral fit passer sur sa Flotte ce qu'il avoit de plus précieux. C'étoient de riches étoffes, de la porcelaine, des perles & d'autres pierreries. Le riz & toutes les marchandises groffieres, furent négligées. Il fallut beaucoup de fermeté, & les plus rigoureuses ordonnances, pour empêcher le pillage. L'Amiral laissa fa prise sur ses ancres, fans avoir fait la moindre infulte aux Passagers.

1602.

Un butin si riche le mettant en état, non-seulement de rendre sa cargaison complette au Port d'Achin, mais de faire honneur à la Nation Angloise en y reparoissant avec les fruits de sa victoire, il ne balança point à prendre la résolution d'y retourner. Son espérance nentà Achin. étoit encore de rencontrer l'Ambassadeur Portugais, & de lui faire payer fort cher toutes les marques qu'il avoit reçues de sa haine. Il sut privé de cette derniere satisfaction. Mais le vent lui fut si

favorable qu'il rentra le vingt-quatre

d'Octobre dans le Port d'Achin.

Les deux Facteurs Anglois, agréablement surpris de son retour, se préfenterent sur le rivage pour le recevoir. Il y descendit sans attendre la permission du Roi, sur-tout lorsqu'il eut appris avec combien de bonté ce Prince n'avoit pas cessé de protéger le Comptoir, & de favoriser les Facteurs. Dans l'abondance des richesses qu'il venoit d'acquérir par les armes, il se crut obligé de lui faire un présent considérable. Cette galanterie fut reçue avec tant de reconnoissance, qu'après avoir beaucoup loué la valeur des Anglois, le Roi offrit à l'Amiral le choix de tout ce qui pouvoit lui plaire dans ses Etats. La feule faveur qui pût flatter des Marchands, étoit de pouvoir amasser beau-LANCASTER. coup de poivre, de canelle & de girofle. Mais il étoit si vrai que l'année avoit été stérile, qu'en joignant à tout ce que la Flotte avoit emporté, ce que les Facteurs avoient recueilli depuis son départ, on ne put faire une cargaifon complette. L'Amiral résolut de se rendre à Bantam dans l'Isle de Java, où il avoit appris que ces marchandises étoient en abondance & à meilleur marché. Il com- Intelligence muniqua son dessein au Roi, qui ne put du Roi d'Ale desavouer. Dans une longue confé-chin contre rence qu'il eut avec lui, ce Prince lui remit une Lettre en Arabe pour la Reine d'Angleterre, avec un riche présent. On en peut conclure que le premier départ de l'Amiral avoit été fimulé, & qu'il n'avoit fait voile vers Malaca que pour y chercher l'occasion qu'il en avoit trouvée d'enlever quelque Bâtiment aux Portugais; fans quoi l'on ne concevroit point pourquoi la Lettre & les présens auroient été remis à son retour. Le Roi d'Achin envoyoit à la Reine Elisabeth trois pieces de drap d'or curieusement travaillées, avec un gros rubis enchassé à la mode du Levant. Il fit présent aussi d'un fort beau rubis à l'Amiral. En recevant ses derniers adieux, il lui demanda si l'on avoit en Angleterre les O iiij

1602.

1602.

Le Roi fait Anglois,

LANCASTER. Pseaumes du Roi David. « Oui, ré-» pondit l'Amiral; & nous les chantons " tous les jours. « Je veux donc, reprit » le Roi, en chanter un pour la prof-Pleaumes aux » périté de votre voyage, avec ces No-» bles qui font autour de moi ». Là dessus, il entonna un Pseaume, & les Seigneurs de fa Cour le chanterent avec lui fort solemnellement. Après avoir fini, il fit connoître à l'Amiral qu'il lui feroit plaisir d'en chanter un suivant l'usage de l'Angleterre, avec les gens de sa suite. Les Anglois du cortége, qui étoient au nombre de douze, se mirent aussi à chanter avec l'Amiral. Enfin les caresses & la bonne-foi du Roi d'Achin fe foutinrent fi constamment, qu'on en peut tirer une confirmation pour le doute que j'ai marqué fur fa querelle avec les Hollandois.

L'Amiral partit d'Achin le neuf de Novembre. Deux jours après, il dépêcha l'Ascension en Angleterre, avec des Lettres; & tournant le dos à ce Bâtiment, qui prit vers le Cap de Bonne-Espérance, il suivit les Côtes de Sumatra pour se rendre à Bantam. Dans sa courfe, il tomba pendant la nuit entre certaines Isles, qui lui causerent d'autant plus d'embarras qu'il s'y trouvoit engagé fans s'en être apperçu. Les bas-

1602.

fonds dont elles font environnées le mi- LANGASTER. rent plusieurs fois en danger. Ayant pasfé la Ligne pour la troisième fois depuis son départ de l'Europe, il arriva au Port de Priaman, où la Susanne avoit déja fait une partie de sa cargaison. Le hazard fit qu'à son arrivée il s'y trouva du poivre pour l'achever. Comme il n'en croît point aux environs de ce Port, les Habitans en avoient fait venir une nouvelle provision d'un lieu plus éloigné dans les terres, qui se nomme Manangcabo. Mais le Canton de Priaman porte de la poudre d'or, qui se trouve mêlée dans le fable de plusieurs Rivieres. L'air y est d'ailleurs excellent, quoiqu'à moins de quinze minutes de la Ligne. L'Amiral se voyant offrir de quoi charger entierement la Susanne, prit le parti de faisir l'occasion, & de renvoyer encore ce Bâtiment en Angleterre.

On étoit au 4 de Décembre, lorsqu'il remit à la voile pour Bantam. Il s'engagea le 15 dans les Détroits de la Sonde, où il mouilla l'ancre sous une Isle nommée Pulo Pansa, à trois lieues de cette Ville. Le lendemain étant entré dans la Rade de Bantam, il y fit connoître son. arrivée par une décharge de son artillerie, telle que les Habitans n'en avoient jamais entendu. Le 17, il envoya le

1602.

LANCASTER. Capitaine Middleton dans une Chaloupe, pour déclarer au Roi qu'il étoit venu avec des Lettres de la Reine d'Angleterre, & qu'il lui demandoit la permission de descendre dans ses Etats pour les lui préfenter. On répondit à Middleton que les Anglois seroient reçus volontiers; & fans exiger d'autres explications, un Seigneur Indien se rendit à bord avec lui, pour inviter au nom du Roi l'Amiral à descendre librement. Le Roi étoit un enfant de dix ou onze ans, qui ne laissoit pas de gouverner, avec le secours d'un Conseil. L'impatience qu'il eut de voir les Anglois lui fit abreger les formalités de l'Audience; & l'Amiral que son caractere rendoit supérieur à toutes sortes de craintes, ne sit pas difficulté de se laisser conduire sans précautions.

Il trouva le jeune Monarque assis dans un cabinet, dont la forme étoit ronde, avec seize ou dix-huit Seigneurs qui l'environnoient à quelque distance. Après une courte harangue, à laquelle ce Prince fit une réponse gracieuse, il lui préfenta les Lettres de la Reine. Il avoit fait apporter divers présens, qu'il y joignit aussi-tôt, & qui furent reçus avec les marques d'une vive satisfaction. Le Roi se les fit apporter successivement,

& prit long-tems plaisir à les considé-LANCASTER. rer. Ensuite, assurant l'Amiral de son amitié & de sa protection, il le remit, pour l'explication des affaires, entre les mains d'un Seigneur de l'Assemblée, qui étoit le Chef de fon Confeil.

1603.

On fit passer l'Amiral dans un autre appartement, où sa conférence dura près de deux heures avec ce grave Indien. Elle finit par de nouvelles affurances de protection au nom du Roi, & par la permission d'acheter ou de vendre toutes fortes de marchandises dans les Etats de ce Prince. L'Amiral demanda la liberté de choisir une maison commode. Elle lui fut accordée, & dans l'espace de deux jours les Facteurs Anglois se trouverent en état de commencer leur vente. Mais un Seigneur de la Cour vint avertir l'Amiral que l'usage du Pays étoit de fournir le Roi avant ses sujets. Cette préférence parut d'autant plus juste aux Anglois, qu'on les assura que leurs marchandises seroient vendues plus cher à la Cour qu'aux Particuliers.

Lorsque le Roi fut satisfait, les Facteurs commencerent publiquement leur vente. La presse y fut si grande, qu'en moins de cinq semaines ils firent de quoi suppléer abondamment à la cargaison des deux Vaisseaux. Le poivre qu'ils

NOASTER

avoient acquis dans cet intervalle. montoit déja à deux cens soixante-seize facs, chacun de soixante-deux livres de poids, au prix de cinq réaux & demi de huit, chaque réale revenant à quatre schellings & demi d'Angleterre. On n'y comprend point les droits de l'ancrage & de la Douanne; car par une convention particuliere avec le Scha Bandar, c'est-à-dire le principal Officier du Port, on devoit payer pour l'ancrage des deux Bâtimens quinze cens réaux de huit, & pour les droits de la Douanne une réale par sac. Quoique les Habitans de l'Isle de Java passent pour une Nation inquiette & livrée au vol, le commerce s'exerça fort paissiblement. Sur une ou deux infultes que les Anglois avoient reçues d'abord, l'Amiral fut autorisé par le Roi à faire mainbasse sur tous ceux qui s'approcheroient de sa maison pendant la nuit. Quelques exemples de févérité devinrent un frein pour les plus indociles; & l'on continua seulement de faire une garde exaete aux environs du Comptoir.

A mesure qu'on achetoit le poivre, l'Amiral avoit ordonné qu'il sût transporté à bord; de sorte que le 10 de Février 1603, la cargaison sut achevée, & la Flotte prête à partir. Mais le Ca-

pitaine Middleton tomba malade sur le Lancaster. Vaisseau qu'il commandoit. L'Amiral ayant établi pour regle que l'un ou l'autre seroit toujours à bord, se hâta d'y retourner. Il le trouva beaucoup plus mal qu'on ne le craignoit d'une attaque fi récente. L'expérience qu'il avoit de la nature du climat, lui fit juger tout d'un coup qu'une fievre violente, accompagnée d'une furieuse oppression de poitrine, ne laisseroit pas vivre longtems fon Collegue. En effet Middleton, qui se croyoit encore autant de force que de courage, ne laissa pas de mourir le lendemain.

Cette perte fut une nouvelle raison de hâter le départ. Cependant l'Amiral ne voulut point retourner en Europe, fans s'être établi quelque relation aux Isles Moluques. Il fit charger sa Pinace qui étoit d'environ quarante tonneaux, d'une quantité de marchandises choisies; & la confiant à douze de ses Anglois, il l'envoya aux Moluques pour y jetter les fondemens du commerce jusqu'à son retour. Il laissa aussi à Bantam trois Facteurs, ausquels il donna trois Facteurs pour Chef M. William Starkey, avec la commission de vendre les marchandises qui restoient à terre, & de tenir des épices pour une autre cargaison. En-

LANCASTER. suite il prit congé du Roi qui lui remit une lettre pour la Reine d'Angleterre, 1603. & quelques belles pieces de Bezoar. Le Présens du présent qu'il reçut pour lui-même, fut Roi. un beau poignard de Java, avec quelques pierreries qu'il estima beaucoup moins que les distinctions dont elles furent accompagnées.

La Flotte ner en Euro-

Tous les Anglois de la Flotte s'étant part de Java retirés à bord le 20 de Février, les deux pour retour-per en Furo- Vaisseaux saluerent l'Isle de Java d'une décharge de leur artillerie, & mirent fur le champ à la voile. Ils employerent les deux jours suivans à traverser le Sond. Le 24, ils perdirent la vûe des Isles; & dirigeant leur course au Sud-Ouest, ils se trouverent dès le 28 au 8e degré 40 minutes du Sud. Le Dimanche 13 de Mars, ils passerent le Tropique du Capricorne, en tenant toujours la même course. Le 14 d'Avril, se trouvant à trente-quatre degrés, ils juge-rent qu'ils avoient l'Isle de Madagascar au Nord. Le 28, ils eurent à combattre une furieuse tempête, qui les força pendant vingt-quatre heures de s'abandonner aux flots, sans faire aucun usage de leurs voiles. Cependant ils ne reçu-

rent aucun dommage qui ne pût être réparé par leurs soins, à la reserve de quelques voies d'eau, aufquelles il fal-

Tempête furieuse.

lut remédier par un travail continuel, LINCASTER.

1603.

Autre orage

pendant tout le reste du voyage. Mais la tranquillité qui suivit cette tempête, fut troublée trois jours après par un autre orage. Le battement des flots fut si violent contre la proue de & ses effets, l'Amiral, que l'ouvrage de fer s'étant détaché, le bec du Vaisseau sut emporté, & s'abîma sans ressource. L'essroi s'empara de tous les cœurs. Il ne se présentoit aucun remede aux Matelots les plus expérimentés. Le Vaisseau n'ayant plus la force de résister aux vents ni aux flots, étoit emporté, comme l'auroient été ses débris après un naufrage. Il s'approcha jusqu'à trois ou quatre lieues du Cap de Bonne-Espérance ; & bientôt un vent contraire le jetta presqu'au 40e degré du Sud, au milieu de la grêle & de la neige. Ce passage presque subit de la chaleur au froid fut un autre mal qui acheva d'accabler les Anglois.

Dans cette cruelle extrémité, l'Hedor ménagea fa course avec tant d'art, des gens qu'il ne s'éloigna point de l'Amiral. Sander Cole, qui avoit été nommé pour commander ce Vaisseau après la mort de Middleton, fit construire sur son bord une machine qu'il crut capable de remédier au malheur de son Collegue. Mais après quantité d'efforts, & lors-

1603.

LANCASTER, qu'on croyoit avoir rendu l'ouvrage propre à sa destination, un furieux coup de mer fit quitter prise à ceux qui l'at-tachoient, & l'ensevelit aussi dans les flots. Tous les gens de l'Amiral, consternés de cette nouvelle disgrace, demanderent à passer sur l'Hector. Les plus hardis avoient perdu l'espérance, & se disposoient à changer de bord sans attendre l'ordre de leur Ches. Au milieu de cet abbattement public, l'Amiral prit une réfolution qui n'a point d'exemple dans l'Histoire. Il assembla ses gens; & composant son visage à la joie, il les assura que par des moyens qu'il venoit d'imaginer, il ne desespéroit pas de sauver le Vaisseau. Ensuite étant entré dans sa chambre, il écrivit cette Lettre en Angleterre à la Compagnie qui l'avoit employé.

Exemple d'un courage héroïque.

> SESSIEURS, vous apprendrez par le porteur de ma Lettre ce qui s'est passé dans le voyage que j'ai entrepris par vos ordres, les établissemens que j'ai faits pour votre commerce, & les autres événemens qui méritent votre attention. Je vais employer tous mes efforts pour sauver mon Vaisseau & ses marchandises. Vous n'en douterez pas, quand vous sçaurez que je n'épargne dans ce dessein ni ma vie ni celle

des gens qui sont sous mes ordres. Je ne Lancaster, puis vous dire où vous devez envoyer un 1603. autre Vaisseau pour me secourir; car je suis le jouet des vents & des flots. Adieu. Je prie le Ciel qu'il m'accorde le plaisir de vous revoir avec quelque sujet de satisfaction pour vous & pour moi.

Il data cette Lettre, du retour des Indes Orientales en Europe; & pour se rendre utile en périssant, il ajouta sur les lumieres qu'il croyoit s'être procurées, que le passage aux Indes Orientales étoit à 62 degrés & demi par Nord-Ouest du côté de l'Amérique. Après quoi faisant venir Sander Cole dans sa Chaloupe, il lui donna ordre en secret de partir la nuit suivante pour l'Angleterre, & de remettre sa Lettre à la Compagnie. Sa pensée étoit que le courage pourroit renaître à ses gens, lorsqu'ils auroient perdu la ressource de l'Hector, ou du moins que ce qu'ils seroient forcés de faire pour conserver leur vie, ferviroit peut-être à la conservation des marchandises.

Sander Cole feignit de céder à ses L'Amiral volontés; mais il lui étoit trop attaché rusement de pour l'abandonner dans son infortune. la résistance L'Amiral le voyant le lendemain prefqu'à la même distance, dit à l'Auteur

à ses ordres,

1603.

LANCASTER : même de cette Relation : « Ces gens-la » n'ont aucun égard pour mes ordres ». On étoit fort éloigné sur son bord d'entendre le sens de cette plainte. Cependant l'espérance qu'il avoit donnée la veille, servit du moins à réveiller ses gens pour le travail. Le fer lui manquant, ou la commodité de le forger, il avoit concerté pendant toute la nuit avec le Charpentier du Vaisseau, un moyen d'y suppléer par des entrelassemens de cordes & de solives. Cet expédient supposoit à la vérité que la Mer deviendroit plus tranquille; mais quelle apparence aussi qu'une tempête, qui avoit duré plus de quinze jours, pût n en dessêtre fort éloignée de sa fin! En esset, dès le jour suivant la Mer prit une face moins terrible; & l'ouvrage fut poussé si vivement, qu'il fut bientôt en état de servir au soulagement du Vaisseau. On ne put douter par la hauteur où l'on

vré du péril.

étoit, qu'on n'eût doublé le Cap de Bonne - Espérance. Malgré l'éloignement de l'Isle de Sainte-Helene, ce fut le lieu qu'on crut devoir chercher pour asile. Le 5 de Juin, on passa le Tropique du Capricorne; & le 16 au matin, on découvrit heureusement l'Isle où l'on brûloit d'arriver.

La joie fut si excessive dans les deux

Vaisseaux, qu'oubliant tous les maux LANCASTER. passés, Capitaines & Matelots ne songerent qu'à célébrer leur délivrance par des fêtes, jusqu'à perdre l'idée du péril qu'ils devoient encore appréhender dans le Port. La vûe d'une petite Chapelle, que les Portugais avoient bâtie depuis long-tems fur le rivage, fit croire au Pilote de l'Hector qu'il pouvoit s'en approcher sans précaution. Il toucha contre un rocher qui le mit dans la né- un nouveau cessité de recevoir de l'Amiral une par-dant à tie des services qu'il lui avoit rendus. Sainte-He-Cependant ils jetterent l'ancre tous lene. deux dans le même lieu, fur douze brafses de fond. Personne ne se présentant à terre, ils se hâterent d'y descendre. Divers écrits, qu'ils trouverent sur les rocs du rivage, leur apprirent que les Caraques des Indes Portugaises n'étoient parties que depuis huit jours.

Ouoique le défaut de provisions ne fût pas la plus pressante nécessité des Anglois, tant de fatigues les firent penfer d'abord à se procurer des rafraîchissemens. L'eau ne manque point à Sainte-Helene, & l'on y trouvoit aussi des fruits de toute espece que la terre produisoit naturellement. Mais, dans un tems où l'Isle étoit encore deserte, il n'y avoit point d'autres vivres à espérer,

1603.

1603.

LANCASTEF. que la chair des animaux sauvages. Si les chevres y étoient en abondance, il falloit des peines infinies pour les tuer

l'Amir il: our fe procurer des vivres.

Méthode de dans les bois & les montagnes. L'Amiral se fit une méthode pour cette chasse. Il plaça au milieu de l'Isle quatre Tireurs fort habiles, accompagnés chacun de quatre hommes pour faire lever le gibier, & pour le recueillir. Vingt autres hommes alloient tous les soirs au rendez-vous, & rapportoient à bord tout ce qui avoit été tué pendant le jour. En peu de tems, les deux Vaisseaux surent abondamment pourvus. Le reste de l'Equipage s'occupoit d'un côté à les radouber. Tous les malades fe rétablirent; & le nombre n'en pouvoit être médiocre, après une navigation qui avoit duré trois mois.

Hermite Portugais à Sainte-Helenc.

Les Chasseurs trouverent dans les bois un Hermite Portugais, qu'ils prirent d'abord pour une bête farouche, parce qu'ils le surprirent étendu sur l'herbe. Ils faillirent de le tuer dans cette fituation. C'étoit un vieillard d'environ foixante-dix ans, qui vivoit depuis plufieurs années dans la folitude, pour accomplir le vœu qu'il en avoit fait au milieu des flots. Son Vaisseau ayant péri par un naufrage, il se croyoit redevable de sa vie au secours du Ciel, qui l'a-

1603.

voit conduit à la faveur d'une planche LANCASTER. fur le rivage de Sainte-Helene. Il y étoit arrivé depuis ce tems-là cent Vaisseaux de différentes Nations, qui lui avoient offert de le prendre à bord. Mais, dans la résolution de mourir fidele à sa promesse, il n'avoit accepté que les matériaux nécessaires pour se bâtir une cabane au milieu des bois. Il y vivoit des fimples productions de la nature, fans avoir jamais pris la peine d'allumer du feu pour cuire ses alimens. C'étoient des figues qui faisoient sa principale nourriture, avec du lait de quelques chevres qu'il avoit apprivoisées. Son embonpoint étoit admirable, sa santé ferme & vigoureuse. Il n'avoit point d'autre marque de vieillesse que la blancheur de sa barbe, qui lui tomboit jusqu'à la ceinture. Ses cheveux avoient été de la même couleur; mais il les avoit perdus depuis deux ans; & sa tête étoit si nue jufqu'au menton, qu'elle paroissoit avoir toujours été sans chevelure. Les Anglois lui firent la même offre qu'il avoit constamment rejettée. Il les remercia sans affectation; & l'unique présent qu'il confentit à recevoir, fut celui de deux jeunes chevres qu'ils avoient surprises & arrêtées vivantes.

Après un mois de séjour dans l'Isle

1603.

LANCASTER.

Ifle deferte.

de Sainte-Helene, l'Amiral crut sa Flotte en état d'achever le voyage, sans relâcher sur aucune Côte. Il partit le 5 Départ de Juillet, en tournant ses voiles au Nord-Ouest. Le 13 il passa près de l'Isle de L'Ascension, l'Ascension, dont la vûe ne le tenta point de changer son projet. Elle est absolument stérile, & sans eau. La Mer y est si profonde, & la Côte si escarpée, que dans les tems les plus tranquilles, l'accès en est fort difficile aux Vaisfeaux. L'Amiral continua fa navigation avec un vent Sud & Sud-Est, jusqu'au 19, qu'il passa la Ligne. Le 24 il étoit à six degrés du Nord; &, suivant le calcul des Pilotes, à cent cinquante lieues des Côtes de Guinée. Ensuite portant Nord par Ouest & Nord jusqu'au 29, Ine de Fue- il eut la vûe de l'Isle de Fuego. Mais il y fut surpris d'un calme qui dura cinq jours entiers. Envain s'efforça-t-il de passer à l'Est de cette Isle. Le yent ne

go.

Queit & Nord-Queit. Le 7 d'Août 1603, il étoit à seize degrés, & le 12 il passa le Tropique du Cancer, à vingt-huit degrés & demi, en portant directement au Nord. Le vent redevint Ouest, & ne changea point jusqu'au 29, que la Flotte eut la

recommença que pour changer au Nord-Est, de sorte qu'il sut obligé de porter

vûe de l'Îsle Sainte-Marie. Le 7 de Sep-Lancaster. tembre, on ne se crut gueres à plus de quarante lieues de Lands'End. On commença joyeusement à faire usage de la Marie.

1603.

1603.

166 Sainte-Marie.

1603.

1603.

1603.

1603.

1603.

1603.

161.

161.

162.

163.

163.

164.

165.

165.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

166.

#### Variation.

Le 21 Novembre 1601, un peu à l'Est du Cap Saint-Sebastien dans l'Isle de Madagascar, la variation de l'Eguille sut de 16 d. 00.

#### Latitudes.

Isle de Roquepiz, 10 degrés 30 sec. Isle de l'Ascension, 8 degrés.

# LETTRE

De la Reine ELISABETH au Roi D'ACHIN.

LISABETH (a), par la grace de Lettre au Dieu, Reine d'Angleterre, d'Irlan-Roi d'Achin; de, &c. Protectrice de la Foi & de la Religion Chrétienne, au grand & puissant

(a) Outre les raisons hiftoriques qui obligent de
placer ici cette Lettre & la
fuivante, on trouvera que
le ftyle mérite quelque at-

LANCASTER. Roi d'Achin, &c. dans l'sle de Sumatra, 1603. notre frere bien aimé, salut & prospérité.

Le Dieu éternel & tout-puissant, par sa sagesse & sa providence divine, a tellement disposé ses bénédictions & les bons ouvrages de sa création pour l'usage & la nourriture du genre humain, que malgré la diversité & l'éloignement des lieux où les hommes prennent naissance, l'inspiration de ce Créateur bienfaisant les disperse dans toutes les parties de l'Univers, afin nonseulement qu'ils reconnoissent la multitude infinie de ses merveilleuses productions qui se trouvent répandues de telle maniere, qu'un pays abonde souvent de cequi manque à l'autre, mais encore afin qu'ils puissent former ensemble le lien de l'amitié, qui est une chose toute divine.

C'est par ces considérations, noble & puissant Roi, & tout à la sois par la haute idée que nous avons de votre générosité & de votre justice à l'égard des Etrangers qui vont commercer dans vos Etats en satisfaisant aux justes droits de votre Couronne, que nous sommes portés à nous rendre aux desirs de plusieurs de nos Sujets, qui se proposent de visiter votre Royaume dans de bonnes & louables intentions, malgré les dangers & les fatigues indispensables d'un voyage qui est le plus long qu'on puisse entreprendre au monde. Si l'e-

xécution

xécution de leur dessein est approuvé de vo- Lancaster. tre Hautesse avec autant de bonté & de faveur que nous le desirons, & qu'il convient à un si puissant Prince, nous vous promettons que loin d'avoir jamais sujet de vous en repentir, vous en aurez un trèsréel & très-juste de vous en réjouir. Nos promesses seront fideles, parce que leur conduite sera prudente & sincere; & nous espérons qu'étant satisfait d'eux, vous souhaiterez vous-même que leur entreprise devienne le fondement d'une amitié constante entre nous, & d'un commerce avantageux entre nos Sujets. Votre Hautesse peut s'assurer d'être bien fournie de marchandises, & mieux qu'elle ne l'a jamais été par lesEspagnols & lesPortugais nos ennemis, qui sont jusqu'à présent les seuls Peuples de l'Europe qui ayent fréquenté les Royaumes de l'Orient, sans vouloir souffrir que les autres fissent le même voyage, se qualifiant dans leurs écrits de Seigneurs & Monarques absolus des Etats & des Provinces qui vous appartiennent. Car nous avons reconnu par le témoignage de plusieurs de nos Sujets & par d'autres preuves incontestables, que vous êtes légitime possesseur & héritier d'un grand Royaume qui vous est venu de votre Pere & de vos Ancêtres, & que non seulement vous avez glorieusement défendu vos possessions contre ces avi-Tome III.

The end by Google

LANCASTER. des usurpateurs, mais que vous leur avez 1603. porté justement la guerre dans les Pays dont ils se sont rendus les maîtres. C'est ainsi qu'à leur honte extrême & à la gloire de vos invincibles armes, vos Soldats les ont attaqués (a) à Malaca l'an 1575 de la Redemption humaine, sous la conduite du vaillant Ragamekoten, votre Géneral.

> S'il plaît donc à votre Hautesse d'honorer de sa faveur & de recevoir sous sa protection Royale ceux d'entre nos Sujets qui partent chargés de notre lettre dans une si douce espérance; le Chef de cette Flotte de quatre Vaisseaux a reçu ordre de nous, sous

(4) L'avantage que le Roi d'Achin avoit remporté dans cette occasion, pouyoit faire la matiere d'un compliment; mais si l'on en croit Faria, il est ici poussé un peu trop loin. Cette Historien rapporte que dans l'année dont parle la Reine, la Flotte d'Achin, forte de 40 Galeres & d'environ cent autres Bâtimens, vint mettre le siége devant Malaca; Triftan Vas de Vegas, qui commandoit dans cette Place. fit monter trois braves Capitaines, Jean Pereyra, Bernardin de Sylva, & Ferdinand de Pallares, chacun fur un Vaisseau avec la meilleure partie de la Garnison, Mais ils furent battus fi en-

ticrement, qu'ils périrent tous trois dans l'action, & qu'il ne se sauva que cinq hommes de leur suite. A peine reftoit-il 150 Portugais dans Malaca pour fe défendre, la plûpart âgés, malades & fans munitions. Un état si trifte les tint dans le silence & dans l'inaction. Mais cette langueur qui venoit de leur desespoir, produisit un effet des plus étranges. La Flotte d'Achin s'imaginant qu'ils étoient occupés de quelque stratagême qui ne tarderoit point à paroître, fut saisse d'une terreur panique qui la fit retourner dans fes Ports. Afie Portue gaife, yol. III. page 334,

La permission de votre Hautesse, de laisser Lancaster. dans vos Etats un certain nombre de Facteurs, & de leur procurer une maison de Comptoir, où ils puissent demeurer dans l'exercice du commerce jusqu'à l'arrivée d'une autre de nos Flottes, qui fera le même voyage après le retour de celle-ci. Ces Facteurs ont ordre aussi d'apprendre le langage & les coutumes de vos Sujets, afin qu'ils puissent vivre & converser plus doucement avec eux. Enfin, pour confirmer notre amitie & notre alliance, nous consentons, sous le bon plaisir de votre Hautesse, qu'il se fasse une Capitulation que nous autorisons le Chef de cette Flotte à signer en notre nom; donnant notre parole Royale de l'exécuter entierement, aussi-bien que tous les autres articles qu'il est chargé de communiquer à votre Hautesse. Nous desirons donc qu'on l'écoute avec confiance, & que votre Hautesse accorde à lui & à nos autres Sujets qui l'accompagnent, toutes les faveurs qu'ils peuvent attendre de sa bonté & de sa justice. Nous répondrons dans le même degré à tous ses desirs dans l'étendue de nos Etats & de notre puissance; & nous demandons pour témoignage de son consentement Royal, qu'il lui plaise de nous faire une réponse par le porteur de notre Lettre, n'ayant rien plus à cœur, que de voir commencer heureusement notre

1603.

LANCASTEF. alliance, & de la voir durer pendant un 1603. grand nombre d'années.

#### LETTRE

Du Roi d'Achinà la Reine Elisabeth (a).

Réponse à la lettre précédente.

TLOIRE soit rendue à Dieu qui s'est J glorifié lui-même dans ses ouvrages, qui a établi les Rois & les Royaumes, & qui est exalté seul en pouvoir & en Majesté. Son nom ne peut être exprimé par les paroles de la bouche, ni connu par la force de l'imagination. Ce n'est point un vain phantôme, quoiqu'il ne puisse être représenté par aucune comparaison, comme il ne peut être compris dans aucunes bornes. Sa bénédiction & sa paix sont supérieures à tout. Il a répandu ses bontés sur l'ouvrage de sa création. Il a été proclamé de bouche par son Prophete. Il l'est encore par ses écrits. (L'on supprime le reste des figures Orientales.)

Cette Lettre est à la Sultane qui regne sur les Royaumes d'Angleterre, de France, d'Irlande, de Hollande & de Frizeland. Que Dieu conserve son Royaume & son Empire dans une longue prospérité.

<sup>(4)</sup> Cette Lettre a été fesseur que l'Angleterre eut traduite de l'Arabe par Willam Bedvuel, le seul Pro-

Et comme celui qui a obtenu cette Lettre LANCASTER. du Roi du Royaume d'Achin (a), regnant avec un absolu pouvoir, a répandu de vous un glorieux témoignage qui a été reçu avec joie de la bouche du Capitaine Jacques Lancaster, Dieu veuille lui accorder longtems ses bienfaits. Et comme vos Lettres parlent de recommandation, de priviléges & d'amitié, Dieu tout - puissant veuille avancer le succès d'une si honorable alliance, & confirmer une si digne Ligue.

Et pour ce qui regarde le Sultan d'Afrangiah (a), que vous nous déclarez pour votre ennemi & pour l'ennemi de votre Peuple, dans quelque lieu qu'il soit depuis le commencement jusqu'aujourd'hui; en vain s'éleve-t-il orgueilleusement, & se donne-t-il pour le Roi du monde. Qu'a-til de plus que son orgueil? C'est un surcroit de joie pour moi, & une consirmation de notre alliance, qu'il soit notre ennemi commun dans ce monde & dans l'autre. En quelque lieu que nous puissions le rencontrer, nous lui ôterons la vie par un supplice public.

Vous assurez de plus que vous desirez

1603.

ble nom de ce Royaume, Achen en est une corru-

<sup>(</sup>a) C'est un nom que les

<sup>(</sup>a) Si c'est-là le vérita- Arabes donnent en général à toute l'Europe, dont les Espagnols se donnoient a. lors pour les maîtres.

LANCASTER. notre amitié & notre alliance. Que Dien soit beni & remercié pour la grandeur de ses graces. Notre intention & notre desir sont qu'il vous plaise d'envoyer vos Sujets à notre Bandar (a), pour exercer une honoxable trafic; & que quiconque viendra dans cette vûe de la part de votre Hautesse, soit admis à la même société & aux mêmes privilèges; car aussi-tôt que le Capitaine Jacques Lancaster & sa Compagnie sont arrivés, nous leur avons permis de former une société libre, & nous les avons revêtus de la dignité convenable à leur entreprise. Nous leur avons accordé des priviléges; nous les avons instruits des meilleures méthodes du commerce ; & pour leur faire connoître la fraternité & l'amitié que nous voulons entretenir avec vous dans ce monde, nous vous envoyons par les mains du Capitaine, suivant l'usage de la fameuse Ville (b), une bague d'or en-

> richie d'un rubis, & deux pieces d'étoffe tissues & brodées d'or, enfermées dans une boëte rouge de Tzin (c). Donné l'an de Mahomet 1011 (d). La paix soit avec

Port d'Achin.

nous.

(b) Il paroît incertain fi le Roi parle de Londres ou d'Achin, ou peut-être de la Mecque, d'où tous les Peinces Musulmans font gloire

(a) Principal Officier du de tirer la source de leurs usages.

(c) Bedwell prétend que c'est la Chine.

(d) Ceste année de l'Hegire répund à 1602 de l'Ere Chrétienne.

#### CHAPITRE H.

Voyage du Capitaine Middleton en 1604 au nom de la Compagnie des Indes Orientales.

E retour du Capitaine Lancaster mit comme le sceau à l'établisse. MIDDLETON. ment de la Compagnie d'Angleterre. Il n'y manquoit rien dans l'opinion des Anglois, lorsqu'elle étoit également fon-des Anglois dée sur l'autorité de leur Reine, & sur par rapport le consentement des Monarques In-des Indes diens, dont les Etats faisoient l'objet de leur commerce. Les priviléges de l'Espagne & du Portugal, fondés sur la donation du Saint Siège, ou sur le droit de possession, leur parurent également chimériques: les uns, parce que s'étant féparés de l'Eglise Romaine, ils ne reconnoissoient plus ses loix; les autres, parce que ne pensant point à s'établir aux Indes par des usurpations & des conquêtes, ils se persuaderent, sur les fimples principes de la nature, que tous les biens du monde sont proposés à l'honnête industrie des hommes, & doivent être la récompense du plus habile & du plus laborieux. Cependant comme ils ne s'attendoient point à faire goûter P iiii

1604.

Disposition

HENRI MIDDLETON. 1604.

aisément ces maximes aux Sujets de l'Espagne & du Portugal, ils prirent la résolution de se tenir toujours sur leurs gardes, moins pour attaquer que pour le défendre, comme il convient à des Négocians, qui cherchent leurs avantages sans s'opposer à ceux d'autrui, & de rendre tous les Vaisseaux de la Compagnie également propres à la guerre & au commerce.

Récompenfe de Lanca ster.

Lancaster avoit mérité par ses longs travaux, non-seulement la dignité de Chevalier qu'il obtint de la Cour, mais encore le privilége de jouir desormais de sa réputation & de ses richesses à la tête d'une Compagnie qui le reconnoisfoit pour son fondateur. Elle choisit La Compa-pour commander sa Flotte, Henry Mid-

gnie choitit Middle on pour commander fa Flotte.

dleton, proche parent de celui qui étoit mort à Bantam. Les Vaisseaux furent les mêmes qui avoient déja fait le voyage avec Lancaster. Ils partirent de Gravesend le 25 de Mars 1604. Comme ils avoient différens ordres, & qu'ils se séparerent dans le cours de leur navigation, il nous est resté deux Relations de ce Voyage: l'une écrite à bord de l'Amiral, quise borne aux négociations de Middleton dans l'Isle de Java, & aux Moluques ; l'autre composée suivant les apparences, à hord de l'Ascension,

où l'on trouve des circonstances qui ont HENRI un rapport plus généralà toute la Flotte. MIDDLETON. Purchas nous a conservé l'une & l'autre.

La premiere passe sur tous les acci- Elle arrive dens de la route, en faisant observer à Bantam. feulement qu'ils eurent moins de danger que de fatigue & d'ennui. Middleton arriva le 20 de Décembre dans la Rade de Bantam. Il y trouva plusieurs Bâtimens Hollandois, qui le saluerent civilement de toute leur artillerie, & qui lui donnerent dès le lendemain un festin magnisique, avec tous ses Ossiciers. Il ne les traita pas moins somptueusement le dernier jour de l'année; & descendant à terre le jour suivant, il présenta les Lettres du nouveau Roi d'Angleterre au jeune Monarque de Bantam, qui étoit encore sous la tutelle de fon Confeil.

Après avoir reglé les affaires du Commerce, Middleton fit partir l'Hector pour l'Angleterre, avec les marchandr-fait voile aux fes qui s'étoient trouvées, prêtes à l'em- Moluques. barquement; & diverses raisons le presfant de se rendre aux Moluques, il mit à la voile pour ces Isles dès le seize de Janvier. Les vents ayant mal secondé fon impatience, il n'arriva que le 7 de -Février à Veranula. Les Habitans de ce

HENRI MIDDLETON. 1605.

lieu, dans la haine mortelle qu'ils portoient aux Portugais, avoient appellé les Hollandois à leur secours, après leur avoir promis de se soumettre à leur Domination, s'ils les délivroient de leurs Ennemis. Quoique les Marchands de Hollande fussent peu disposés à la guerre, ils n'avoient pu rejetter des offres si

Portugais.

Guerre en favorables à leur Commerce. En un ere les Hol-landois & les mot, s'étant approchés du Château d'Amboyne, ils avoient sommé les Portugais, au nom du Prince d'Orange, de leur remettre cette Place avant la fin du jour. Le Château n'avoit pas laissé de soutenir plusieurs attaques; mais s'étant rendu par composition, les Hollandois s'y étoient établis; & le premier usage qu'ils y avoient fait de leur puissance, après en avoir chassé les Por-tugais, avoit été d'exiger des Habitans qu'ils n'entreroient dans aucun commerce avec les Anglois.

La guerre avoit continué entre les Hollandois & les Portugais; mais toujours moins en leur propre nom, que sous celui des Nations Indiennes aufquelles ils prêtoient leur assistance. Les premiers avoient pris parti pour le Roi de Ternate, & les Portugais pour celui de Tydor. Ils étoient dans la plus vive chaleur de ce différend, lorsque les Anz

glois arrivant à Veranula, découvrirent entre Pulocasially & Tydor, deux Ga-MIDDLETON. leres de Ternate qui s'avançoient vers eux à force de rames & de voiles, avec un Pavillon blanc, & d'autres fignes pour les engager à les attendre. En mê- Les Anglois me tems il parut sept Galeres de Tydor, part, qui ne faisoient pas moins de diligence pour couper celles de Ternate, en s'efforçant de se mettre entr'elles & la terre. Middleton ignorant quel étoit leur dessein, se présenta sur le pont, pour écouter le Roi de Ternate qui parut avec plusieurs de ses Nobles & trois Marchands Hollandois. Ce Prince implora son secours en Langue Portugaise, & pour sa Galere & pour celle qui le sui-voit. Il avoit à faire, lui dit-il, à des Ennemis cruels, qui abusoient de l'avantage du nombre, & dont il n'espéroit aucun quartier. La seconde Galere avoit à bord plusieurs Hollandois, qui couroient le même danger. Enfin le Roi de Ternate ne croyant pas les Anglois capables de se déterminer uniquement en sa faveur, fit beaucoup valoir l'intérêt d'une Nation à laquelle il supposoit des liens plus étroits avec l'Angleterre. Middleton fit tirer ausli-tôt quelques pieces de canon fur les Galeres de Tydor: mais elles n'aborderent pas moins

1605.

HENRI MIDDLETON.

1605.

Plusieurs Hollandois mallacrés à la vûe des Anglois.

accusent les Hollandois d'ingratitude.

la seconde de Ternate, où tout le monde fut passé au fil de l'épée, à la reserve de trois Marchands Hollandois, qui se jetterent à la nage, & qui furent reçus par les Chaloupes Angloifes.

Le dessein de Middleton ayant été d'allerà Tydor, & sa jalousie d'ailleurs Les Anglois n'étant déja que trop allumée contre les Hollandois par les informations qu'il avoit reçues à Bantam, il ne paroîtra point surprenant qu'il eût marqué si peu d'ardeur à les secourir. Cependant le Roi de Ternate, & les trois Marchands qui l'accompagnoient, le supplierent, avec tant d'instances, de ne pas les abandonner à la fureur de leurs ennemis, qu'il leur accorda plus efficacement sa protection. L'Auteur avoue qu'ils l'acheterent à force de promesses, c'est-à dire, en s'engageant à fournir aux Anglois des monts de girofle & de canelle; mais il ajoute qu'après le péril le service sut oublié. Il reproche même au Roi de Ternate une bassesse indigne de son rang. La frayeur l'ayant fait trembler de tous ses membres en pasfant sur la Flotte Angloise, Middleton, qui le crut tremblant de froid, lui mit fur les épaules une fort belle robbe de damas verd, galonnée d'or & doubléede velours. Le Monarque, trop oc-

cupé apparemment de fes réflexions, oublia de la rendre, & l'emporta même sans aucun remerciment. Il joignit à cette lâcheté une ingratitude beaucoup plus odieuse, quoique l'Auteur en accuse encore plus particulierement les Hollandois. Middleton s'étant rendu à Tydor, après les avoir fauvés de leurs ennemis, apprit, avec étonnement, qu'ils avoient fait avertir le Roi de Tidor, par des voies indirectes, de se défier des Anglois, parce qu'on ne devoit attendre d'eux que des noirceurs & des trahifons. Un récit de cette nature auroit à peine trouvé foi dans l'esprit de Middleton, fi quelques affaires l'ayant obligé d'envoyer trois de ses gens au Commandant Hollandois, il n'eût appris d'eux qu'on le chargeoit à Ternate d'avoir pris parti pour les Portugais, & qu'on ne s'y souvenoit plus de l'important service que la générosité & la pitié lui avoit fait rendre au Roi.

L'Auteur n'ajoute à cette Relation du Lettres des voyage de la Flotte aux Moluques, que Rois de Ternate & de Tydeux Lettres, traduites par Bedwell; dor. l'une du Roi de Ternate, & l'autre du Roi de Tydor. Quoiqu'elles ne contiennent aucun fait historique, on en peut conclure que ni la faveur des Hollandois à Ternate, ni celle des Portu-

HENRI MIDDLETON.

gais à Tydor, n'empêcherent point Middleton de fonder, dans ces deux Isles, des espérances considérables pour son commerce. C'est par cette raison sans doute, autant que par leur qualité de pieces originales, que Purchas les juge dignes d'être conservées précieusement.

LETTRE

Du Roi de Ternate au Roi d'Angleterre (a).

E me souviens d'avoir entendu vanter votre réputation par le grand Capitaine François Drake, qui passa dans ces Mers il y a trente ans sous le régne de mon pere. Il fut chargé par mon pere & mon prédécesseur, d'une bague pour la Reine d'Angleterre. Si François Drake vivoit encore, il pourroit vous informer de l'étroite amit'é qui subsissoit alors entre la Reine & nous: car Drake agissoit au nom de la Reine; & mon pere, non-seulement en son propre nom, mais encore au nom de ses successeurs. Depuis le départ du Capitaine nous avons attendu impatiemment son retour. Mon pere a continué de vivre plusieurs années; & j'ai vécu après sa mort dans la même espérance, jusqu'à ce

<sup>(</sup>A) J'ai conservé, comme le Traducteur Anglois, Lettre.

que je suis devenu pere d'onze enfans. Dans les premiers tems on nous avoit assuré que Middleton. les Anglois étoient une Nation fort méchante, qui venoit moins pour exercer paisiblement le commerce, que pour s'emparer de nos Etats. Mais nous apprenons du Capitaine Middleton, porteur de cette Lettre, que c'étoit un faux rapport; & nous en avons beaucoup de joie. Après avoir long-tems attendu les Vaisseaux que le Capitaine Drake nous avoit fait espérer, il en est arrivé plusieurs que nous avons pris d'abord pour des Anglois. Cependant ils étoient au Prince d'Hollande; & n'ayant plus aucune espérance d'être secourus par ceux d'Angleterre, nous nous sommes vûs dans la nécessité d'écrire au Capitaine de Hollande pour lui demander son assistance contre les Portugais nos anciens ennemis. Il s'est rendu à notre priere; & par la force de ses armes il a chasse nos ennemis des Forts qu'ils avoient à Amboyne & à Tydor. Comme vous m'avez écrit une Lettre fort affectionnée par votre sujet le Capitai-ne Henri Middleton, je vous proteste qu'elle ne m'a pas causé peu de joie. Le Capitaine Henri Middleton m'a témoigné beaucoup d'envie d'établir ici un Comptoir. J'étois fort disposé à lui accorder sa demande. Mais le Capitaine des Hollandois ayant appris son dessein, est venu me faire

HENRI 1605.

1605.

un reproche d'avoir oublié la promesse que MIDDLETON. j'ai faite au Prince de Hollande, de ne permettre ici le commerce à aucune autre Nation que la sienne, s'il me secouroit assez puissamment pour chasser les Portugais. Ainsi je me suis trouvé obligé, contre mon inclination, de me rendre aux remontrances du Capitaine des Hollandois. J'en demande pardon à votre Hautesse; & je lui promets que si elle m'envoye d'autres Vaisseaux à l'avenir, ils seront bien reçus, quoique le Capitaine de Hollande me sollicite beaucoup de n'en recevoir aucun de votre Nation. Et pour marquer à votre Hautesse le desir que j'ai d'entretenir son amitié, je lui envoye un petit présent qui consiste dans. un tonneau de girofle; car ce Pays est pauvre, & ne produit rien de meilleur. Plaise à votre Hautesse de le recevoir de bonne part. Signé, Ternata...

#### LETTRE

Du Roi de Tydor au Roi d'Angleterre:

Et Ecrit du Roi de Tydor au Roi d'Angleterre, est pour faire connoître à votre Hautesse que le Roi de Hollande a fait passer dans nos Mers une Flotte qui s'est jointe au Roi de Ternate notre ancien ennemi, & qu'étant venu nous attaquer ensemble, ils ont ra-

vagé une partie de nos Etats, avec la résolution de nous détruire nous & nos sujets. Apprenant aujourd'hui que votre Hautesse a cessé d'être en guerre avec le Roi d'Espagne, nous la prions de prendre pitié de nous, & de ne pas souffrir que nous soyons opprimés par les Rois de Hollande & de Ternate, à qui nous n'avons fait aucun mal, quoiqu'ils employent toutes sortes de moyens pour nous dépouiller de notre Couronne. Comme tous les grands Rois de la terre sont établis en puissance par le Ciel pour assister ceux qui sont injustement persécutés, je demande à votre Hautesse son secours contre mes ennemis, dans la confiance d'y trouver le secours dont j'ai besoin. S'il plait à votre Hautesse d'envoyer ici une Flotte, je lui demande en grace que ce soit sous le commandement du Capitaine Henri Middleton ou de son frere, avec lesquels je suis lié d'amitié. Que Dieu augmente l'étendue de vos Royaumes, & qu'il accorde sa bénédiction à vous & à tous vos conseils. Signé, Tydor.

HINRI M IDDLETON!

1605.

#### LETTRE

Du Roi de Bantam au Roi d'Angleterre.

Ette Lettre est écrite par votre ami le Roi de Bantam, à vous le Roi d'Angleterre, d'Ecosse, de France &

HENRI

d'Irlande, avec une priere à Dieu tout-MIDDLETON. puissant, afin qu'il conserve pour votre santé, & qu'il vous agrandisse de plus en plus, vous & vos conseils. Votre Général Henri Middleton étant venu à ma Cour en bonne santé, j'ai appris de lui que votre Hautesse est parvenue à la Couronne d'Angleterre, & je m'en réjouis dans la sincérité de mon cœur. C'est à présent que Bantam & l'Angleterre ne seront qu'un. J'ai reçu aussi de votre Hautesse un présent dont je la remercie. Je lui envoie deux pierres de Bezoar, dont l'une pese quatorze mass, & l'autre trois. Que Dieu vous accorde sa protection. Signé, Bantam.

# S. I I.

Voyage du Capitaine Colthurst de Bantam

de la Flotte Angloise à Bantam.

Séparation Andis (a) que l'Amiral se rendit aux Molucques , l'Assension partit de Bantam par ses ordres, pour faire voile à Banda; & les deux autres Vaisfeaux de sa Flotte, l'Hector & la Susanne, ayant achevé promptement leur cargaison, retournerent en Europe.

Colthurst, Capitaine de l'Ascension,

Vaisseau, & n'écrivoit rien '(a) Thomas Clayborne, sans le communiquer à ses Auteur de cette Relation, €toir un des Facteurs du Compagnons de voyage,

après avoir lutté quelques jours contre le vent, ne trouva point de parti plus MIDDLETON fûr que de rejoindre son Amiral, avec lequel, continuant fa navigation jufqu'à la vûe d'Amboyne, il fut témoin du malheur des deux Galeres de Ternate. Mais ayant remis à la voile aussi-tôt vers son terme, il découvrit les Isles de Banda le vingt de Février; & dès le même jour il mouilla l'ancre à Nera, qui en est la principale Ville. On compte environ trente lieues de la partie méridionale d'Amboyne à Banda. La latitu- Situation de de de cette Isle est de quatre degrés da, quarante minutes. L'entrée du Port est du côté de l'Ouest. Elle est si étroite qu'elle ne peut être apperçue qu'à la distance d'un demi mille. A gauche, il se présente une montagne fort haute, qui jette continuellement des flammes, au long de laquelle on trouve d'abord vingt brasses d'eau; mais cette profondeur diminue par degrés jusqu'à cinq brasses, & ne change point ensuite jusqu'au Port. Vis-à-vis le Volcan sont deux petites Isles, nommées Pulouay & trée du Port, Puluin, qui retrecissent ainsi le Canal: mais elles en forment un autre du côté opposé; & l'on assura Colthurst que le passage n'en est pas moins sûr que le premier, quoiqu'il soit encore plus étroit;

HENRI

16054

HENRI MIDDLETON.

de sorte que le choix en est fort indifférent pour l'entrée & pour la sortie.

1605.

Séjour de Colthurft a Néra.

L'Auteur s'étend fort peu sur les motifs & les circonstances de son séjour dans l'Isle de Banda. Il y avoit été envoyé par Middleton pour y jetter les fondemens du commerce, & sa commission ne peut avoir été sans succès puisqu'il y passa cinq mois entiers. Le caractere doux & sociable des habitans contribua presqu'autant à l'y retenir que le soin de sa cargaison. Dans le dessein qu'il avoit de recommencer plus d'une fois le voyage des Indes, il prit cette Il apprend occasion pour apprendre la Langue; & la langue du quoiqu'il se confesse bien éloigné d'y avoir réussi parfaitement, il sit assez de progrès pour se croire en état de voyager desormais sans Interprete. Les Anglois de son bord ne trouverent point dans les femmes de Nera cette aversion pour leurs caresses qu'ils avoient remarquée jusqu'alors dans les autres lieux qu'ils avoient visités, ni dans les maris & les peres autant de délicatesse ou de jalousie qu'à Bantam, & dans l'Isle de Sumatra. L'Auteur laisse entendre que, pour se faciliter l'étude de la Langue, Colthurst forma des liaisons fort étroites avec plusieurs femmes Indiennes,

sans que personne lui fit un crime de ses

Pays.

galanteries. Mais il ne cache point qu'elles étoient beaucoup plus sensibles à l'intérêt qu'à la tendresse, & que la facilité des peres & des maris paroissoit venir de la même cause. Les vents contraires favoriserent aussi l'inclination de da. Colthurst pour la Langue ou pour les femmes du Pays. Ils furent extrêmement variables depuis le milieu de Mars jusqu'au milieu d'Avril. Ensuite ils se fixerent, pendant quatre mois, entre l'Est & le Sud-Quest. Les Habitans assuroient qu'ordinairement cela duroit cinq mois; que pendant cinq autres mois, ils n'étoient pas moins constans entre l'Ouest & le Nord-Ouest, & que les deux mois de reste sont sujets à des variations continuelles. Dans l'absence de la Lune, l'air est fort humide à Banda, & les pluies très-fréquentes. Quelques qualités qu'on veuille leur attribuer, il est certain, suivant l'observation de l'Auteur, qu'elles sont capables de causer des maladies dangereuses aux Européens. Les Anglois s'en ressentirent. Mais comme l'Auteur avoue qu'ils se livrerent à toutes fortes d'intemperances, il femble que, fans accuser la pluie, cette cause suffit seule pour expliquer la perte d'un grand nombre de Matelots Anglois, qui moururent presque tous de la dissenterie.

HENRI MIDDLETON

1605.

Maladie des Anglois,

HENRI MIDDLETON.

Colthurst partit enfin de Banda le 21 de Juillet. Le lendemain il tomba vers

Ils quittent Banda.

1605.

l'extrémité méridionale de Burvo. Quatre jours après, il commença à découvrir l'Isle de Desolam, au Sud delaquelle il s'approcha, en laissant de l'autre côté sept petites Isles. Il continua de côtoyer Desolam à l'Ouest jusqu'au sixiéme degré dix minutes de latitude. Ensuite, sans changer de vent & de course pendant dix-huit lieues, ils allerent tomber près des Bas-fonds, qui The Céle- sont à la pointe Sud-Ouest de l'Isle Célebes. Ils se dégagerent heureusement de ce dangereux passage, dont l'extrémité méridionale est au fixiéme degré de latitude, & leur navigation fut continuée vers l'Ouest.

bes.

Colthurft revient à

Bantam. ve deux Vaiffeaux de la Flotte.

Le 16 d'Août ils arriverent dans la rade de Bantam, où ils furent surpris Il y retrous de retrouver l'Amiral. Colthurst ayant amené de Banda une Indienne qui l'avoit suivi volontairement, les Officiers du Port lui firent un crime de cette 14berté, qu'ils traiterent d'enlevement, & l'affaire fut portée devant le Roi. Mais ce jeune Prince, après avoir entendu l'Indienne, décida qu'on ne pouvoit l'empêcher de suivre son inclination. Elle avoit paru desesperée de se voir éloignée, pendant quelques jours,

des Anglois, & sa joie ne fut pas moins vive lorsqu'elle leur fut rendue.

1605.

Les trois Vaisseaux s'arrêterent encore jusqu'au 6 d'Octobre pour achever parfaitement leur cargaison. Colthurst, devenu fort cher aux Indiens depuis qu'il s'étoit mis en état de leur parler & de les entendre, fut vivement pressé de demeurer parmi eux. Leurs instances devinrent si fortes, que malgré les apparences d'amitié dont elles étoient coudes vûes plus profondes. Il s'imagina de Colthurst. vertes, elles lui firent soupçonner qu'ayant marqué de la curiosité pour approfondir leur gouvernement & leurs usages, il pouvoit leur avoir fait naître quelque défiance de ses intentions; ou du moins que leur politique étoit capable de leur faire souhaiter qu'il ne portât point en Europe trop d'éclaircissemens & de lumieres sur la situation & les proprietés de leur Pays. La crainte d'être arrêté malgré lui contribua autant que le succès de sa cargaison à lui Les Anglois faire lever l'ancre deux ou trois jours partent de avant l'Amiral. Ils se rejoignirent le 15 de Novembre, au trente-uniéme degré quarante-huit minutes de latitude. Le même jour il se trouverent, par la né-gligence des Pilotes, à moins de deux toises d'un rocher qui leur causa beau-

HENRI MIDDLETON.

1605.

coup de frayeur. Il n'étoit pas couvert d'une brasse d'eau. Dans tout l'espace qu'il occupoit, l'eau paroissoit brune & bourbeuse: mais autour des deux Vaisseaux, elle étoit aussi noire & aussi épaisse que si elle eût été mêlée de terre; &, dans quelques endroits, elle sembloit bouillonner. La variation de ce lieu est de trente-un degrés, en diminuant du Nord à l'Ouest.

Le 16 de Décembre, aux premiers rayons du jour, la Flotte eut la vûe des Côtes d'Ethiopie, à la distance d'environ douze lieues. Le 26, ils arriverent au trente-quatriéme degré treize minutes de latitude, où l'impétuosité du vent sépara Colthurst de l'Amiral. Il continua sa navigation fort heureusement; & doublant de même le Cap de Bonne-

La tempête les sépare.

Ils se retrouvent à la Baye de Saldanna.

& doublant de même le Cap de Bonne-Espérance, il prit la résolution de relâcher dans la Baye de Saldanna, pour y attendre ses Compagnons: mais sa surprise sut égale à sa joie, lorsqu'après y avoir apperçu deux Vaisseaux à l'ancre sans avoir pû d'abord les reconnoître, il découvrit enfin que c'étoient l'Amiral

& l'Hector.

Naufrage de La Sulanne. Celui-ci, qui étoit parti de Bantam avec la Susanne, il y avoit plus de six mois, avoit essuyé toutes les disgraces de la Mer; mais plus heureux néanmoins

moins que la Susanne: il l'avoit vûe périr, fans qu'il s'en fût fauvé un feul homme. Ensuite ayant continué d'être le jouet des vents, il avoit été jetté à quatre ou cinq lieues du Cap de Bonne-Efpérance, avec dix hommes qui lui reftoient de cinquante-trois. Ces dix malheureux, épuisés de maladie & de fatigue, ignoroient dans quel lieu du monde ils étoient, lorsqu'un bonheur presqu'incroyable leur avoit fait rencontrer l'Amiral à la hauteur du Cap. Ils étoient arrivés depuis deux jours dans la Baye de Saldanna, où l'extrémité de leurs besoins les avoient fait descendre aussitôt dans la petite Isle qui est à l'entrée de cette Baye. Les veaux marins, qui s'y trouvent en abondance, avoient été leur premier rafraîchissement. Colthurst, dont les provisions commençoient aussi à manquer, profita de celle qu'ils avoient déja faite d'un grand nombre de ces animaux.

Dre de ces animaux.
On étoit au fix de Janvier. L'Amiral délibera s'il devoit pénétrer avec sa Flotte réunie, jusqu'au fond de la Baye, ou remettre à la voile pour gagner l'Isle de Sainte-Helene. Sa pitié pour les malheureux restes de l'Hector lui sit prendre le premier de ces deux partis. Des dix hommes qui composoient encore ce

Tome III. Q

HENRI MI DLETON.

1605.

Extrémité

1606.

i 606.

HENRI trifte Equipage, il en mourut deux dès MIDDLETON les premiers jours. L'Amiral & Colthurst prirent chacun fur leur bord une partie des malades, & mirent à leur place un nombre suffisant d'autres Matelots. La facilité qu'ils trouverent à lier commerce avec les Négres du Pays, leur procura bientôt des alimens & d'autres se-La Flette e cours. Dans l'espace de dix jours, ceux

la Baye.

rétablit dans qui paroissoient mourans à leur arrivée, furent affez rétablis pour demander euxmêmes d'aller respirer un meilleur air à Sainte-Helene.

Elle part Sainte-Helene,

On leva l'ancre le 16 au matin. L'Apour Pisse de miral étant sorti le premier de la Baye, fut rejoint le jour suivant par l'Ascenfion: mais après avoir vû quelque tems l'Hector à leur suite, ils furent surpris de le voir disparoître. Ils passerent inutilement tout le jour à s'attendre. Cependant comme le vent n'avoit rien de redoutable, ils remirent à la voile sans inquiétude, jusqu'au 31 de Janvier. Se trouvant au seizieme degré de latitude, ils conçurent qu'ils devoient être peu Inquiétude éloignés de Sainte-Helene. L'Amiral qui commençoit à s'allarmer pour l'Hector, jetta l'ancre à cette hauteur fur vingthuit brasses de fond. Après y avoir pasfé le reste du jour & la nuit suivante, il continua d'avancer à petites voiles, jus-

de l'Amiral pour l'Hector,

qu'à une heure après midi, qu'il découvrit l'Isle de Sainte-Helene. Il en étoit à douze ou treize lieues. L'impatience qu'il avoit de revoir l'Hector, lui fit enses soins, il s'approcha du Nord de l'Isle, & vers midiil jetta l'ancre dans la Rade, sur dix-sept brasses de prosondeur.

core mouiller l'ancre jusqu'au lendemain. Il ne concevoit point ce qui avoit pû retarder sa course dans un tems si favorable. Enfin n'espérant plus rien de

HENRI MIDDLETON. 1606.

L'Isle présente au Nord-Est une pointe de terre, & au Nord-Est par Est une montagne qui se termine en pointe, au sommet de laquelle on a planté une Croix. La Chapelle que les Portugais ont bâtie depuis long-tems, est dans une vallée remplie d'arbres, qui regarde le Sud-Est. L'autre pointe est au Sud-Ouest. C'est dans les bois qui sont au dessus de cette derniere pointe qu'un Hermite Portugais faisoit sa demeure. L'Amiral qui l'avoit connu dans le voyage de Lancaster, ne put résister à la curiosité de le revoir. Il le retrouva dans sa cabane, mais si changé, que ne le croyant pas éloigné de sa fin, il lui proposa de venir recevoir sur la Flotte des secours qui pouvoient rétablir sa fanté. Ses préventions contre la Religion des Anglois ne lui permirent point

d'accepter cette offre. Dans l'état de HENRI MIDDLETON. langueur où ils le laisserent à leur départ, sa vie ne pouvoit être de longue durée.

Le 3 de Février, on découvrit vers joint PAmi-le foir un Vaisseau qui s'approchoit au tour en Eu-Sud de l'Isle, & qu'on reconnut enfin pour l'Hector. Le vent étant à l'Est, il eut beaucoup de peine à gagner la Rade. L'accident qui l'avoit arrêté étoit une voie d'eau, dont les Matelots ne s'étoient apperçus qu'après le départ, & qui l'avoit forcé de retourner à l'Isle de la Baye, où il avoit eu besoin de trois jours pour se mettre en état de supporter la navigation. Après avoir pris de nouveaux rafraîchissemens à Sainte-Helene, la Flotte en partit le 11 avec un vent Est-Nord-Est, & porta directement au Nord-Ouest. A la reserve de plusieurs calmes, qui l'arrêterent quelquefois quatre jours entiers, elle fut si heureuse dans le reste de sa course, que fans avoir mouillé dans aucun Port, elle arriva aux Dunes le 6 de Mai.

#### Latitudes & Variations.

|                              | deg. | min. |
|------------------------------|------|------|
| Rade de Saldanna             | 33   | 56   |
| Pointe Sud-Ouest des Célébes | 6    | 00   |
| Roc fous l'eau               | 31   | 48   |

deg. HENRI Variation près du Roc 2 I OO MI DDLETON, Nord-Ouest de Sainte-Helene 1606. Variation à Sainte-Helene 45

### S. III.

Supplément aux deux Relations précédentes.

Ancaster, qui commandoit la Flotte Angloise dans le premier des deux Voyages, avoit laissé pour Facteur à Bantam, Edmond Scot, avec ordre de prendre adroitement toutes les scot, Facteur informations qui pouvoient être utiles à Bantam, y au commerce des Anglois. Scot étant servations. revenu avec Middleton, fon Mémoire ne fut point imprimé à Londres avec les deux Relations précédentes, parce que l'intérêt de la Compagnie ne permettoit point encore de publier des lumieres dont elle vouloit recueillir tout le fruit. Mais Purchas n'a pas fait difficulté de l'inférer dans son Recueil, comme une piece d'autant plus curieuse. qu'elle contient l'origine & les circonftances des différends qui s'éleverent aux Indes entre les Anglois & les Hollandois, & qui porterent un coup irréparable au commerce d'Angleterre.

La Grande Java, où Bantam est si- simution & tué, est une Isle dont le centre est au qualité de l'Ineuviéme degré de latitude. Elle a cent

EDMOND SCOT.

1602.

Scot.

quarante-six lieues de longueur de l'Est à l'Ouest, & nonante de largeur, du Sud au Nord. Son centre ne contient gueres que des montagnes, mais d'une hauteur médiocre, & qui n'empêche pas qu'en plusieurs endroits elles ne soient habitées, du moins celles qui ne font pas éloignées de la Mer. Les autres servent de retraite à toutes sortes de bêtes farouches, qui descendent souvent dans les plaines & jusques sur le rivage, où elles dévorent toujours quelques Habitans. Vers les Côtes, la plus grande partie des terres est basse & marécageuse. Les principales Villes pour le commerce, ont leur situation au Nord-& au Nord-Est de l'Isle. Onnomme pour les plus célebres, Chiringin, Bantam, Jacatra & Jortan ou Greefy. Les marais où elles sont situées rendent l'air fort mal fain, fur-tout pour les Etrangers, & ne produisent point d'autres marchandises précienses que le poivre. C'étoit à Bantam qu'il se rassembloit de toutes les parties de l'Isle. On y en apportoit même de divers autres pays; ce qui rendoit le marché fort supérieur à celui d'Achin, & fans exception le plus confidérable de toutes les contrées de l'Inde.

Description de Bantain, Bantam a dans sa longueur environ

EDMOND SCOT.

1602.

trois milles. Il est fort peuplé. Il s'y tient chaque jour trois marchés; un le matin, & deux dans l'aprèsmidi. La presse y est fort grande, sur-tout à celui du matin. Cependant il ne s'y vend aucune forte de bestiaux, parce qu'il n'y en a point de privés dans l'Isle. La nourriture commune est le riz, la volaille & le poisson. Les édifices de Bantam sont de bois & de cannes, c'est-à-dire fort légers; mais ornés, chez les Seigneurs. de sculptures & de vernis qui leur donnent de l'éclat. On voit dans quelques maisons une grande chambre de brique, dont le seul usage est pour mettre les meubles à couvert dans le cas d'un incendie. Il coule dans la Ville quantité de petits ruisseaux. Le Port est sûr & commode. Enfin si l'industrie ne manquoit point aux Habitans, on pourroit faire de Bantam une des plus belles Villes des Indes. Elle est environnée d'un mur de brique, qui est flanqué par intervalles de tours & de boulevards. Les Habitans assurent que cette muraille a été bâtie par les Chinois; & si l'on en juge par ses ruines, qu'on néglige de réparer, elle doit être fort ancienne.

Les Chinois ont à l'extrémité de Bantam un quartier, qui porte le nom de Bantam. Ville Chinoise. Elle n'est separée de

FDMOND SCOT.

1602.

l'autre que par une Riviere, qui coule de-là au Palais du Roi, d'où elle se répand dans la grande Ville. Cette Riviere est assez grande pour recevoir avec la marée, des Galeres & des Barques chargées. La Ville Chinoise est bâtie presqu'entierement de briques entremêlées de cannes qui se croisent. Les maisons sont quarrées, & plates au sommet. Mais auffi-tôt que les Anglois y eurent porté leur architecture, les plus riches Habitans s'empresserent de la suivre.

Le Roi de Bantam jouit d'un pouvoir absolu. Depuis la déposition & la mort de l'Empereur de Damake, il est regardé comme le plus puissant Roi de l'Isle. Ses Sujets sont d'une fierté extrême, quoique la plûpart soient fort pauvres. C'est la paresse qui cause leur indigence. Les Chinois plantent, cultivent & recueillent le poivre. Ils fement aussi le riz; & l'avantage qu'ils tirent de ces emplois sous des maîtres indolens, leur fait compter pour rien d'être regardés comme leurs esclaves. Un Javan pousse l'orgueil si loin, qu'il ne souffriroit pas que son égal fût affis d'un pouce Lâcheté des plus haut que lui. Le caractere général Javans dans de la Nation est la lâcheté & la vengeance. Quoique tous les naturels de

l'Isle foient grands & robustes, s'ils prennent querelle, ils emploient ordinairement toute leur adresse à saisir l'avantage du tems ou du lieu; & fondant sur leur adversaire, ils l'assassinent sans lui laisser le moyen de se reconnoître. Leur, Loi pour le meurtre est de payer une amende au Roi. N'ayant pas d'autre frein, les parens & les amis du mort ne manquent point de tuer aussi le meurtrier, tandis que le Roi s'afflige rarement d'une multiplication de crimes qui augmentent son revenu. L'arme ordi-naire des Javans est un poignard qu'ils appellent crise, long d'environ deux pieds. La plûpart en empoissonnent le Leursarmes fer dans la trempe; de sorte que de sont empoimille blessures, il n'y en a presque pas une qui ne soit mortelle. La poignée ou le manche de ce funeste instrument est de corne ou de bois, travaillé assez habilement pour représenter la forme du Diable, à qui la plûpart des Javans rendent des adorations. A la guerre, ils font armés de piques, de dards & de targettes.

La Loi des mariages borne les hom- Leurs ma-mes à trois femmes: mais cet usage est habits, resserré par une autre Loi, qui oblige les hommes de naissance libre à donner à chacune de leurs femmes dix Escla-

Ермонр SCOT.

1602.

EDMOND SCOT.

1602.

ves pour la fervir. Aussi la poligamie n'est-elle commune que parmi les Seigneurs & les plus riches Marchands . qui ont d'ailleurs la liberté d'user indifféremment de toutes les Esclaves qu'ils donnent à leurs femmes. L'habit des perfonnes de distinction, est un turban sur la tête, & une simple piece de calico autour des reins. Ils ont le reste du corps entierement nud; quoique dans certaines occasions ils portent une forte de robe ou de casaque, qui est de velours ou de quelqu'autre étoffe de foie. Le Peuple a la tête couverte d'une tocque de velours, ou de taffetas. Autour des reins, ils ont en forme de ceinture un pagne, ou une piece de deux couleurs, large d'une aune, dont l'étoffe vient de Clyn, où l'on en fabrique de plusieurs fortes. Ils ont dans l'Isle même de Java, l'invention d'une toile épaisse, de cotton ou de feuilles d'arbre, dont ils pourroient tirer beaucoup d'utilité; mais leur paresse fait qu'il s'en trouve fort peu. La vanité des hommes les fait aller fouvent tête nue, pour montrer leurs cheveux, qu'ils ont ordinairement fort épais & fort bouclés. Les femmes se donnent aussi cette sorte d'agrement; & leur chevelure étant beaucoup plus longue que celle des hommes, elles la por-

tent flottante, & nouée comme la queue des Chevaux l'est en Europe. Elles ont à la ceinture une piece d'étoffe comme les hommes, mais elles y joignent une forte d'écharpe, qui leur passe sur l'épaule, & qui tombe négligemment par derriere.

EDMOND SCOT.

1602.

Leur Relia

La Religion dans l'Isle de Java n'est gueres respectée que des Grands & des gion. personnes riches. Ils fréquentent peu les Temples; mais ils entretiennent dans leurs maisons des Prêtres Mahométans. Ils honorent Jesus-Christ comme un Prophete, sous le nom Arabe de Nabi-Isa, qui fignifie le Prophete Jesus. Le Peuple se borne à reconnoître un Dieu, qui a créé le Ciel & la terre, & qui est si bon qu'il ne peut causer aucun mal. Mais ils admettent aussi un Diable, qui est le principe de tout mal, & si porté à nuire, qu'ils se croient obligés de lui rendre autant d'adoration pour calmer fon humeur maligne, qu'à Dieu pour obtenir ses bienfaits.

Les excès d'incontinence sont également communs à Bantam dans les deux mœurs. fexes. Un homme riche se procure aisément les objets de l'amour d'un autre. en cherchant quelque prétexte pour lui prêter de l'argent; parce que la pauvreté, qui est commune à tous les Ha-

EDMOND SCOT.

1602.

Volcurs.

bitans, fait accepter les prêts avec avidité, & que la Loi autorise le Créancier à faitir la femme & les enfans de fon-Débiteur. Le penchant au vol est un vice presque général dans l'Isle de Java. Les premier Seigneurs n'en sont pas plus exempts que le Peuple; & l'étude d'un Etranger doit être continuellement de veiller au foin de sa bourse & de son bagage. A l'arrivée des Anglois, on ne comptoit pas plus d'un fiecle juiqu'au tems où les Chinois avoient apporté dans l'Isle une partie de leurs goûts & de leurs usages. Avant cette communication, les Javans étoient si barbares qu'à peine vivoient-ils en fociété. Ils ont confervé de leur ancienne barbarie une extrême aversion pour le travail. La plûpart passent le jour assis à terre, & les jambes croisées, à couper un petit bâton, on à perfectionner le manche de leur crise, ce qui les rend presque Geurmand, tous fort bons Sculpteurs. Leur indolence & leur oisiveté n'empêche pas qu'ils ne mangent prodigieusement. Mais elle les réduit au riz, aux racines & à la pê-che pour fatisfaire leur gourmandise; tandis que la chasse, ou quelque travail pour la nourriture & l'entretien des bestiaux, pourroit leur procurer de meil-

leurs alimens. Entre les fruits de la ter-

Pareffeux.

te, ils ont les feuilles d'un arbrisseau qu'ils nomment Betel, & qui préparées avec la noix de (a) Pinango, forment une composition dont ils font leurs délices. La qualité en est fort chaude. Ils en mâchent continuellement pour s'échauffer l'estomac & se préserver de la dissenterie. Ils n'ont pas moins de passion pour le tabac & pour l'opium.

EDMOND

Scor.

1602.

Comme ils manquent de génie pour sans génie le Gouvernement & pour les affaires pour la polipolitiques, la plûpart des grands emplois sont occupés à Bantam par des Indiens de Clyn, qui ne réussissent pas moins à s'enrichir qu'à s'élever aux honneurs. Cependant les plus grandes ri-chesses tombent entre les mains des Chi-plois & leurs nois, par l'extrême habileté qu'ils ont richesses sont pour le commerce. Il n'y a point de si-Etrangers, nesse & de ruses dont l'usage ne leur soit si rout des. familier. Ils font humbles, modestes, insimuans, capables de souffrir toutes fortes d'injures & de supporter toutes fortes de travaux. Mais s'ils deviennent Javans, comme ils y sont quelquesois forcés pour éviter le supplice après avoir commis quelque crime, ils contractent alors toute la fierté & la parefse de ceux dont ils prennent l'habit, &

<sup>(</sup>a) Je ne change rien à l'Anglois; car nos Relations. nomment cette noix Arcka.

EDMOND SCOT.

1602.

Religion des Chinois de Java.

dont ils embrassent les principes & les usages. Il est difficile d'ailleurs de juger quelle est leur Religion. Ils sont partagés en plusieurs sectes; mais dans chaque parti, la plûpart sont Athées. Ceux qui se distinguent le plus par leurs pratiques religieuses, font profession de croire qu'après la mort ils doivent paffer dans d'autres corps, pour être ri-ches & honorés s'ils ont bien vécu, & pour exercer les plus vils métiers, ou pour animer quelque bête méprisable, s'ils ont irrité le Ciel par leurs crimes. Aux nouvelles Lunes, ils font divers facrifices par le feu, où toute la victi-Leurs sacri- me est consumée. Leurs prieres sont une espece de chant, accompagné du fon d'une petite Cloche, qu'ils sonnent ensuite de toutes leurs forces lorsqu'ils font à la fin de la cérémonie. Ce qu'ils brûlent néanmoins n'est ordinairement que du papier qu'ils taillent en diverses figures; car ils mangent les viandes qu'ils ont offertes au Ciel; & l'holocaufte ne se fait parfaitement que dans les cas d'une nécessité pressante, où le Ciel leur paroît sourd à leurs invocations. L'Auteur leur ayant demandé plusieurs fois à qui ils les adressoient, ils répondirent toujours que c'étoit à Dieu. Mais les Mahométans prétendent que c'est le

Diable qu'ils invoquent, & que la honte les empêche d'en convenir. Plusieurs d'entre eux sont fort versés dans l'Astronomie & dans la Chronologie. Ils n'obfervent point de Sabbath, ni d'autre jour privilégié. Seulement lorsqu'ils entreprennent quelque affaire difficile, ou qu'ils jettent les fondemens d'un édifice. ils célebrent leur entreprise par un jour de fête. L'usage, pour les Chinois ri-pour les ches, qui meurent à Bantam, est qu'on morts. brûle leurs corps, & qu'on envoie leurs cendres à leurs amis de la Chine dans des urnes de porcelaine. Les cérémonies funebres consistent en fumigations de différentes sortes, ausquelles ils ne peuvent donner d'explication. Pour réponse à ceux qui en demandent, ils assurent que c'est l'usage de la Chine.

Ils prennent beaucoup de plaisir aux Leurs spe spectacles; & quoiqu'ils chantent fort mal, ils aiment la musique avec passion. Leurs Comédies semblent faire partie de leur Culte religieux, car elles ne se représentent que dans les mêmes occasions où j'ai remarqué qu'ils consument toutes leurs victimes par le feu. Si le tems est mauvais, par exemple, au dé part des Vaisseaux qu'ils envoient à la Chine, ou de ceux qu'ils en attendent, ils joignent la Comédie à l'holocauste

EDMOND Scot.

16028

EDMOND Scot.

1602.

Leurs Pro.

pour solliciter les faveurs du Ciel. Leurs spectacles sont publics. Ils élevent des théâtres au milieu des rues, & le divertissement dure quelquesois depuis midi jusqu'au jour suivant. Ils ont aussi des Prophetes ou des Devins, qui dans l'agitation de l'esprit qui les inspire, courent souvent comme des furieux dans les rues & les places publiques, l'épée nue à la main, & menaçant de mort ceux qui manquent de respect pour leurs inspirations. On s'adresse à eux pour scavoir le sort des Vaisseaux qu'on met en Mer, & l'événement des affaires les plus intéressantes. Si le succès ne répond point à leurs prédictions, ils ne manquent pas de rejetter le mal sur le doute ou l'indévotion de ceux qui les confultent.

Bassesse de leur caractere.

L'habit des Chinois de Bantam est une longue robe, avec une casaque pardessus. Ils sont les plus esséminés de tous les hommes, & les plus capables d'une action lâche & honteuse. Le vol & l'infamie ne leur coutent rien lorsqu'il est question de s'enrichir. Ils sont hauts & robustes, les yeux petits & noirs, sans poil au visage. Ils achettent des Esclaves qui leur tiennent lieu de semmes; car ils n'ont pas la liberté d'en amener de la Chine. Lorsqu'ils y retournent, ils

emmenent avec eux leurs enfans, & vendent les meres. S'ils meurent à Bantam, le Roi hérite de tous leurs biens.

Ермонр SCOT.

1602.

Hiflo re

On fit à Scot un récit qu'il a cru digne d'entrer dans son Mémoire. Un d'un Chinois. Chinois qui avoit passé plusieurs années à Bantam, & qui avoit acquis d'immenses richesses, se trouvoit pere d'un prodigieux nombre d'enfans. On lui en connoissoit soixante, qu'il avoit eus de vingt dissérentes meres. Il se disposoit à quitter Bantam pour retourner à la Chine, & ses femmes étoient déja vendues. Mais le Roi de Bantam apprit qu'au lieu d'emmener ses enfans, il cherchoit aussi à se défaire du plus grand nombre, & qu'il n'en destinoit que quatre au voyage. Sa conduite fut observée. Au premier enfant qu'il eut la dureté d'exposer en vente, un Javan chargé secrettement des ordres du Roi, se présenta pour l'acheter. D'autres acheterent successivement tout le reste. Enfin le Roi fit paroître le pere devant lui; & feignant d'ignorer ses dispositions, il lui demanda, entre plusieurs questions sur son départ, s'il avoit déja fait partir ses enfans pour la Chine. Le Chinois confus du reproche auquel il s'attendoit, crut devoir faisir l'occasion qu'il avoit de l'éviter. Il répondit que

Ермонр Scot.

1602.

toute sa famille étoit embarquée. Le Roi prenant une contenance furieuse, le traita d'imposteur, qui avoit sans doute des vûes pernicieuses à l'Etat dans lequel il s'étoit enrichi, puisqu'il osoit employer le mensonge pour déguiser sa conduite, & le fit charger de fers. En même tems, se faisant présenter une Requête au nom des cinquante-fix enfans qui avoient été vendus pour l'efclavage, quoique nés dans une condition libre, il feignit de se réjouir pour l'intérêt du Chinois que ce crime ne fût pas digne de mort : mais il lui fit déclarer que c'étoit une raison de se confirmer dans la défiance qu'il avoit de ses intentions; parce qu'un pere capable de vendre ses enfans sans y être sorcé par l'indigence, ne pouvoit avoir que des vûes criminelles; & qu'un foupçon si juste le feroit retenir en prison, jusqu'à ce que le tems ou d'autres preuves servissent à l'éclaircissement de la vérité. Le Chinois offrit envain de reprendre ses enfans. On lui répondit qu'un pere capable de les vendre, le seroit peutêtre de les tuer. Enfin comprenant qu'on en vouloit à ses richesses, il prit le parti d'offrir une somme considérable pour appaiser le Roi. Mais, soit que le chagrin de son avanture eût al-

téré sa santé, soit qu'on eût avancé la fin de ses jours par quelqu'autre voie, il mourut dans sa prison. Le Roi se mit en possession de tous ses biens, suivant le droit établi; & pour justifier ses intentions, non - seulement il rendit la liberté aux enfans qu'il avoit fait acheter, mais après leur avoir accordé une portion de l'héritage, il les fit élever dans la Religion & les usages de sa Nation.

EDMOND SCOT.

1602

L'Amiral Lancaster, en partant de Ordres que Bantam le 21 de Février 1602, avoit voit la ssiés à laissé neuf Anglois dans cette Ville, son départ de fous le commandement de William Stackey. Il y avoit laissé aussi sa Pinace, sous les ordres de Thomas Keith, avec treize Matelots & un Facteur nommé Tudde, pour se rendre à Banda. Ce Bâtiment chargé de différentes marchandises, s'étoit hâté de mettre à la voile; mais il avoit trouvé les vents si contraires, qu'après avoir lutté contre eux pendant deux mois, il avoit été forcé de retourner à Bantam. Ainsi les Anglois fe trouverent au nombre de vingt-quatre, dans deux maisons que l'Amiral leur avoit procurées. Elles étoient si remplies de marchandises depuis le retour de la Pinace, qu'ils se virent obligés d'en mettre une petite partie chez

les Hollandois qui s'étoient ouvert aussi

EDMOND Scot.

Scor.

l'entrée de l'Isle de Java, & qui avoient obtenu une maison à Bantam.

Querelle des Anglois avec les Javans,

Avant le départ de Lancaster, il s'étoit élevé une querelle entre ses gens & quelques Indiens. Sa prudence l'avoit appaifée. Mais à peine eut-il levé l'ancre, & la Pinace eut-elle mis à la voile, que les Javans chercherent les moyens de se venger. Leur premiere entreprise sut de mettre le seu pendant la nuit à la principale maison des Anglois, par le moyen de plusieurs fleches enflammées. Il n'y eut qu'une vigilance extrême & des foins continuels qui purent la garantir de sa ruine. Cependant le retour de la Pinace arrêta les plus téméraires. Mais leur ressentiment s'étant communiqué jusqu'à divers Seigneurs, il arriva malheureusement pour les Anglois, que le Protecteur que la Cour leur avoit nommé vint à mourir. & que celui qui fut substitué, se trouva rempli des préventions que les mécontens s'étoient efforcés de répandre. Stackey, Chef du Comptoir, avoit commencé à bâtir un magasin de soixante-douze pieds de long, & large de 36. Le nouveau Protecteur, sans faire connoître ouvertement sa haine, apporta tant d'obstacles à la continuation

de cet ouvrage, qu'il jetta les Anglois dans des dépenses & des embarras presqu'infurmontables. Pour comble d'infortune, Stackey se figura mal à propos que ses plus précieuses marchandises jets d'embaravoient besoin d'air, & les fit exposer ras. dans sa cour avec trop peu de précaution; ce qui les altéra beaucoup en ternissant leur couleur.

EDMOND

SCOT.

1602.

Avec toutes ces disgraces, les Anglois avoient à se défendre des mauvaises qualités du climat, qui se faisoient déja sentir à plusieurs par des maladies fort dangereuses; lorsqu'il arriva un malheur commun à toute la Incendie de Ville, dont ils eurent particulierement à souffrir. Un Capitaine Chinois mécontent de la Cour, déchargea sur Bantam quelques volées de canon qui y causerent un furieux incendie. Quantité de maisons & de magasins furent consumés par les flammes. Le Comptoir des Hollandois, où Stackey avoit mis quelques marchandises, ne put être sauvé par tous leurs soins. Il perdit de même une grande provision de poivre, qu'il avoit retiré dans une maison Chinoise. Mais ces deux pertes n'égaloient pas celle dont il fut menacé dans sa propre maison. Le seu s'en approcha si furieusement, que les barres de fer qui défen-

EDMOND SCOT.

1602.

doient les fenêtres, en devinrent brûlantes, jusqu'à n'y pouvoir toucher avec la main. Cependant la diligence de ses gens arrêta le progrès des flammes. Mais son inquiétude fut encore plus vive pour se garantir des insultes & du pillage des Javans, qui l'environnoient nuit & jour.

Dans le cours du mois d'Avril de

1603.

dois.

l'année suivante, il arriva dans la Rade Arrivée de de Bantam neuf Vaisseaux Hollandois, feaux Hollan- commandés par Wiborne Van Warwick. Cette Flotte se divisa presqu'aussi-tôt. Deux des plus gros Bâtimens mirent à la voile pour la Chine; deux pour les Moluques, & trois pour Sortan. La Pinace Hollandoise sut envoyée au Port d'Achin, pour rappeller à Bantam quelques Vaisseaux qui étoient revenus de Ceylan, où ils étoient allés s'emparer d'un Fort Portugais, sous la conduite du Capitaine Spilberg. L'Amiral demeura feul avec fon Vaisseau, pour les attendre. Pendant le séjour qu'il y fit, les Anglois eurent beaucoup à se louer de ses civilités, & du secours qu'il eut la générosité de leur accorder. Il leur devoit cette reconnoissance pour ceux qu'il avoit reçus du Chevalier Richard Luson, dans une tempête où il avoit été menacé du naufrage. Aussi n'épargna-

t-il rien pour s'acquitter, par les soins qu'il prit des Anglois malades, avec lesquels il partagea jusqu'à sa provision de biscuit & de vin. Ses discours ne surent pas moins respectueux pour la Cour d'Angleterre. Mais l'Auteur remarque que les Hollandois de son Equipage ne traiterent pas l'Angleterre, & la Reine même, avec tant de ménagemens. Ils s'efforcerent de rendre cette Princesse & sa Nation odieuse aux Javans, par des récits, où la vérité, suivant les termes de Scot, n'étoit pas moins blessée que la biensée pas

que la bienséance.

Les maladies continuoient d'affoiblir de jour en jour les Anglois. Ils perdirent Thomas Morgan, leur second Facteur. Stackey fut lui-même attaqué dangereusement. Les Matelots qui étoient revenus de Banda avec la Pinace, se ressentoient presque tous du même mal. L'art des Chirurgiens de l'Europe ne suffisoit pas pour des maladies qui leur étoient inconnues, & personne n'avoit la hardiesse d'employer les remedes Indiens qu'ils connoissoient encore moins. William Chase, un des Facteurs de la Pinace, mourut dans des convulsions violentes, dont on ne put pénétrer la cause. Vers le même tems, quelques Officiers du Roi vinrent leur EDMOND SCOT.

EDMOND SCOT.

1602.

défendre de travailler davantage à leur édifice; apparemment parce qu'ils n'avoient point encore fait de présent au nouveau Protecteur. Mais apprenant que cet Officier & le Scha Bandar ne jouissoient point d'une faveur assurée,

L'Amiral de rife les Anglois,

ils porterent leurs plaintes à Kay Ta-Bantam favo. mongone Gobay, Amiral, qui étoit par fa bonté le pere de tous les Etrangers. Il fut touché de leur situation. La voie qu'il prit pour les secourir sut de donner une grande Fête, à laquelle il invita les principaux Seigneurs de la Cour. Là, dans la chaleur du plaisir, il sit tourner l'entretien sur l'affaire des Anglois, en représentant combien il étoit honteux pour le Roi & pour toute la Nation de traiter avec si peu de bonne-foi des Marchands étrangers. Il protesta que si quelqu'un les empêchoit d'achever leur maison, il étoit résolu de leur abandonner la fienne, & de se loger plutôt dans une cabane que de violer sa promesse. Enfin ses discours firent tant d'impression sur l'Assemblée, que tout le monde s'engagea par serment à laifser finir leur ouvrage; & l'édifice sut bientôt porté à sa perfection.

Stackey craignant que l'arrivée des Leur Com-Picir s'ache- Hollandois, & l'attente de quelques autres Vaisseaux de la même Nation,

n'augmentat

n'augmentât beaucoup le prix du poi-EDMOND SCOT. vre, en avoit acheté une quantité con-1603. sidérable; mais comme son Magasin n'étoit point encore fini, il avoit payé la marchandise avant qu'elle sût livrée. Les Hollandois commencerent bientôt leur cargaison. Dans l'empressement avec lequel ils achetoient tout ce qui leur étoit offert, il se crut obligé de retirer ce qu'il avoit acheté; sans quoi, peut-être auroit-il rifqué de perdre son poivre & son argent. Mais la même: raison le mettant dans la nécessité de prendre le poivre au hasard, il s'en Ils perdent trouva beaucoup d'une mauvaise qua- sur le poivre, lité.

La maladie de Stackey sembloit s'irriter par les remedes. Il tomba dans une Mort du Falangueur, qui finit le dernier jour de cleur Sta-Juin par sa mort. L'Amiral Hollandois, ckey, constant dans ses généreux principes, lui rendit les derniers devoirs avec toute la pompe qu'il put s'imaginer. Le 4 de Juillet, quelques Javans mirent le feu au grand Marché qui étoit à l'Est de la Riviere, dans la vûe de piller les effets des Chinois. Cette infâme entreprise leur réussit si bien, que non-seulement les Chinois y perdirent des biens considérables, mais que les Anglois eurent beaucoup de partà leur perte. L'in-

Tome III.

EDMOND Scot. cendie recommença le 27, & ne causa pas moins de dommage.

Danger qui menace les Anglois.

Le 5 d'Août, à dix heures du soir, Spilberg, Powlson, & quelques autres Capitaines Hollandois vinrent avertir les Facteurs d'Angleterre, qu'ayant été le même jour à l'Audience du Protecteur, il leur avoit demandé si la Flotte de Hollande prendroit parti pour les Anglois dans les démêlés que les Javans pourroient avoir avec eux. Spilberg avoit répondu que les Hollandois étant les plus proches voisins de l'Angleterre, il étoit juste que les deux Nations s'entr'aidassent à repousser les violences. Le Protecteur n'avoit pas laissé d'insister sur le dessein qu'il avoit de mortifier les Anglois; & faisant beaucoup de plaintes vagues, il l'avoit prié de ne pas s'offenser de ce qui devoit arriver. Un avis de cette importance obligea l'Auteur de cette Relation, qui étoit devenu le Chef du Comptoir, depuis que les Anglois avoient perdu Stackey, de se rendre aussi-tôt chez le Protecteur, & de lui faire un présent. Il fut reçu à l'Audience, & son présent fut accepté; mais le Seigneur Javan dédaignant de répondre à ses plaintes, se contenta de lui dire qu'il le feroit avertir le lendemain de ses intentions.

Scot encore plus allarmé de cette conduite, eut recours à l'Amiral Hollandois, qui envoya fur le champ fon fils chez le Protecteur, pour lui demander des explications sur les menaces qu'il le rote deur. faisoit aux Anglois. Il les desavoua. Mais ayant fait appeller Scot le matin, il voulut sçavoir de qui il avoit appris que son dessein sût de nuire au Comptoir d'Angleterre. Scot ne balança point à lui dire qu'il l'avoit appris des Hollandois. C'est donc de quelque Esclave, répondit le Protecteur. Non, repliqua Scot; c'est de plusieurs braves Capitaines. Le Javan parut se faire violence pour déguiser sa colere; mais il ajoûta: si c'étoit quelque Chinois ou quelque Javan, je le ferois amener sur le champ & poignarder à vos yeux. Après s'être un peu composé, il se plaignit avec plus de douceur de ce que les Anglois ne s'adressoient point à lui dans leurs affaires, & fembloient donner toute leur confiance au Scha Bandar ou à l'Amiral. Scot s'excusa sur sa qualité d'Etranger, qui ne lui permettoit pas de connoître encore tous ses devoirs. Il promit qu'à l'avenir les Anglois n'épargneroient rien pour mériter ses bonnes graces. Cet entretien finit par des protestations mutuelles d'amitié & trompeuse.

EMONT SCOT.

1603.

Scot appaile

Apparence

EBMOND SCOT.

1693.

de bonne-foi; mais il n'y entroit que de la dissimulation de la part du Prote-steur, qui songeoit à tirer de l'argent des Facteurs Anglois. Quelques jours après, on avertit Scot que le dessein du Roi étoit de lui emprunter cinq mille réaux de huit. Il comprit que c'étoit un artissice pour l'engager à les offrir volontairement: mais sans s'informer d'où cet avis étoit venu, il prit le parti d'attendre que le Roi les lui sît demander ouvertement.

Malignité d'un Esclave qui cause de l'embarras aux Anglois.

Spilberg ayant yendu fes marchandises & chargé ses Vaisseaux de poivre, mit à la voile pour retourner en Europe. L'Amiral Warwick fit remarquer aux Anglois que ce départ le rendoit beaucoup plus foible, & que ne pouvant attendre de lui le même secours, ils devoient se conduire avec beaucoup plus de précautions. Cependant ils furent forcés d'oublier ce conseil. Le 17 d'Août, ayant mis à l'air quelques marchandises qui avoient besoin de ce préfervatif, un Javan, esclave d'un des principaux Seigneurs du Pays, y jetta quelques meches soufrées qu'ils n'étei-gnirent point sans peine. Dans le premier ressentiment de cette insulte, ils le poursuivirent, l'arrêterent, & le conduisirent devant Kay Tamongone, Ami-

rál de Bantam, qui le fit aussi-tôt charger de fers. Une heure après il s'assembla près de fa prison un grand nombre d'autres esclaves qui entreprirent de le délivrer. Les gens de l'Amiral parurent avec leurs armes. On fe battit avec chaleur; mais les Esclaves ayant été mis en fuite, l'Amiral fit conduire son prisonnier au Palais du Roi. Les Anglois balancerent s'ils devoient porter leurs plaintes jusqu'à la Cour. Ils n'ignoroient pas qu'il n'y a gueres d'autre punition à Bantam que celle de mort; parce que Effet fingule desir de la vengeance est si vif dans lier de la venla Nation, qu'un Esclave même regardant tout autre châtiment comme un outrage, ne manque point d'attenter ensuite à la vie de son Maître ou de son Juge.D'ailleurs le crime dont ils avoient à se plaindre, sembloit expié par la prison; ou s'il étoit devenu capital par ses fuites, c'étoit l'Amiral que la poursuite regardoit comme l'offense. Ils furent délivrés de ce doute par les follicitations du Maître de l'Esclave, qui étoit un des Favoris du Roi, & qui ne fut pas long-tems sans obtenir grace. Il étoit lui-même ami des Anglois ; de forte qu'à la fin ils s'unirent à lui pour fauver le coupable.

Dans tous ces différends ils n'étoient Riii

EDMOND SCOT.

EDMOND SCOT.

1603.

Les Anglois Protecteur.

It fultes qu'ils reçoi-

embarrassés qu'à trouver la source des chagrins qu'on ne cessoit pas de leur susciter; car malgré la mauvaise opinion qu'ils avoient des Javans, ils ne se defient du pouvoient se figurer que de simples Esclaves, avec lesquels ils n'avoient aucun démêlé, se portassent à souhaiter leur ruine, s'ils n'y étoient poussés par quelque ressort secret. Leurs soupçons ne pouvoient tomber que sur le Protecteur. Au milieu d'une nuit fort obscure, tandis qu'ils étoient à chanter les Pseaumes de l'Eglise Anglicane, une troupe de voleurs vint briser leurs senêtres, & seroit entrée dans le magasin, s'ils n'eussent tiré quelques coups de fufil pour les écarter. Scot n'ignorant point les discours injurieux de quelques Hollandois, auroit fait tomber sur eux fes désances, s'il ne les avoit quelquefois vûs fouffrir eux-mêmes de l'infolence des Javans. Presque dans le même tems ils eurent avec eux une querelle si violente, qu'elle aboutit de part & d'autre à la mort de plusieurs perfonnes. A la vérité les Hollandois l'avoient fait naître par des excès de débauche que l'Auteur traite de scandaleux pour le nom Chrétien. Il ajoute que le caractere des Matelots Hollandois, lorsqu'une fois ils ont pris terre

dans quelque Port, est de ne plus connoître aucune regle de foumission, ni même de respect pour leurs Officiers. Quoi qu'il en foit, s'ils tuerent quelques Les Hollan-Javans dans le tumulte, ils perdirent dois s'attideux hommes qui furent poignardés de rent des que--fang froid par les amis ou les parens des morts. Ils s'en plaignirent au Protecteur, en prétendant qu'il devoit mettre beaucoup de différence entre les fautes qui leur étoient échappées dans l'ivresse, & des assassinats prémédités. Il leur demanda quelles Loix ils reconnoissoient dans leurs voyages de commerce, c'est-à-dire s'ils en avoient entr'eux, ou s'ils se soumettoient à celles du Pays où ils étoient reçus. Leur réponse ayant été que sur Mer ils se gouvernoient par les Loix de leur propre Pays, & qu'à terre ils étoient fujets à celles du lieu de leur séjour : « Hé bien, Plaisante » leur dit le Protecteur, voici les nô-lur fait le " tres. Pour la mort d'un Esclave, on Protecteur, » paye vingt réaux de huit; pour celle » d'un homme libre cinquante; & cent » pour celle d'un Noble. Ainsi pour vos » deux hommes il vous reviendroit deux » fois 50 réaux; mais comme vous nous

» avez tué trois Javans qui n'étoient » point Esclaves, c'est encore cinquan-» te réaux que vous nous devez, &

Rin

EDMOND SCOT.

1603:

EDMOND SCOT.

» que nous voulons bien vous laisser à » compte ».

£603.

Le 5 de Septembre, il arriva au Port Affassins de de Bantamun Jone de l'Isle de Lampon, Pisse de Lam- qui est située dans les détroits du Sond.

Les Habitans de cette Isle sont ennemis iurés de celle de Java, & particulierement de Bantam, quoiqu'il se trouve quantité de Javans qui s'affocient à eux. Leur occupation continuelle est le meurtre & le brigandage. Ils entrent audacieusement dans les Villes & dans les maisons; ils volent en plein jour, & coupent la tête à ceux qui leur résistent. Pendant plus d'un mois qu'ils passerent aux environs de Bantam, les Anglois furent troublés continuellement par les ·lamentations des Habitans. Un jour qu'ils étoient à dîner, ces perfides assaffins entrerent dans une maison voisine du Comptoir, où ne trouvant qu'une femme, ils lui couperent la gorge; mais les cris du mari qui arriva au même moment, les forcerent de prendre la fuite, sans qu'ils eussent le tems d'emporter la tête. En vain les Anglois se mirent à les poursuivre. Ils sont fort prompts à la course; sans compter que leur ressemblance avec les Javans leur donne la facilité de se mêler dans la foule, & de se contresaire avec tant

d'adresse, que souvent ils reviennent, parmi les curieux, au lieu même d'où la crainte du châtiment vient de les chasser. Scot raconte que plusieurs femmes de la Ville prirent cette occasion pour se défaire de leurs maris, en leur coupant la tête pendant la nuit, & la vendant aux Lampons. Il ajoute la rai- Raison qui son qui portoit ces brigands à couper les porte à tant de têtes. Ils étoient gouvernés par cetes. un Roi qui leur donnoit une femme pour chaque tête d'Etranger qu'ils lui apportoient; de sorte, continue l'Auteur, qu'ils déterroient quelquefois les morts, pour tromper leur Roi par un faux présent.

EDMOND Scor.

1603.

Les Anglois ne furent pas exempts res Anglois de crainte. Ils s'apperçurent souvent craignent les que les Lampons rodoient pendant la se munissent. nuit autour du Comptoir, & qu'ils en vouloient à leurs têtes ou à leurs marchandifes. Les allarmes de Scot devinrent bien plus vives, fur un avis fec: et qu'il reçut de quelques personnes de distinction, & particulierement de l'Amiral dont l'amitié ne se refroidissoit pas pour les Anglois. Il fut averti que plufieurs Seigneurs Javans, qui avoient plus de faste que de bien, & qui tâchoient de suppléer par leurs brigandages à ce qui manquoit à leur fortune,

EDMOND SCOT.

1603.

avoient formé le dessein de fondre pendant la nuit sur le Comptoir, de faire main basse sur le petit nombre d'An-glois que les maladies avoient épargnés, de se saisir de toutes leurs richesses que la renommée grossissoit beaucoup, & de publier le lendemain que c'étoit l'ouvrage des Lampons. Scot ne trouva point d'autre ressource que d'allumer chaque nuit autour du Comptoir quantité de feux, non-seulement pour inspirer de la crainte aux plus hardis, mais pour se mettre en état de pouvoir les distinguer malgré leur couleur. D'un autre côté tous les Anglois eurent ordre de passer le tems de l'obscurité sous les armes, & les Trompettes de sonner, lorsqu'ils verroient paroître quelque Indien. Les Lampons & les Javans, qui n'appréhendent rien tant que les armes à feu, ne purent douter qu'avec ces précautions les Anglois n'eussent leurs sussis prêts à les recevoir. La même garde fut continuée affez long-tems. Enfin par les mesures que l'on prit dans la Ville, il y eut un grand nombre de Lampons arrêtés, & punis du der-nier supplice. Mais les restes de cette dangereuse troupe se jetterent dans la Ville Chinoise. C'étoit un nouveau péril pour les Anglois qui avoient de gran-

des liaisons de commerce avec les Chinois & quantité de marchandises entre leurs mains. Ils entendirent du Comptoir les cris d'une infinité de maisons desolées par le pillage ou par la mort extraordinaides Marchands. Ce bruit & ces inquié-res de la crainte & du tudes perpétuelles firent sur eux tant bruit. d'impression, qu'en songe, dit l'Auteur, ils se figuroient être attaqués par les Javans ou les Lampons, & que malgré la profondeur de leur fommeil, après tant de veilles & de fatigues, ils se levoient tout endormis pour courir aux armes. La crainte du feu agissoit encore plus fortement fur leur imagination. Ils en avoient vû des exemples si terribles, & les circonstances en rendoient le souvenir si vif, qu'à la moindre allarme ils se croyoient environnés de flammes. «O feu! s'écrie Scot dans » fa Relation, ton feul nom, dans quel-» que Langue qu'il eût été prononcé » près de moi, m'auroit tiré de la plus » profonde létargie ». Il fut obligé, ditil, pour se garantir des tressaillemens mortels où ce mot le jettoit, de défendre à tous ses gens de le prononcer au-tour de lui, s'ils n'y étoient forcés par l'occasion. Au reste il assure que cette

disposition étoit celle de tous les autres Anglois; & qu'aussi-tôt que les soins du EDMOND SCOT.

1603:

EDMOND SCOT.

1603.

Gouvernement eurent distipé les sujets de tant de craintes, tous les gens du Comptoir dormirent pen lant plusieurs jours d'un sommeil si prosond, que les tambours & les trompettes n'avoient point la force de les réveiller.

Pourquoi il regnoir tant de desordre a Bantam,

Si l'on est surpris qu'une Ville, telle que l'Auteur a représenté Bantam, fut sujette à des desordres de cette nature, il faut considérer qu'elle avoit alors un Roi fort jeune, & que les Seigneurs du Conseil, occupés de leurs intérêts, fermoient les yeux à tout ce qui n'intéressoit que le Peuple. Dans l'espace de trois mois la Ville essuya cinq incendies considérables, mais à l'Est de la riviere, c'est-à-dire dans un Quartier qui n'étoit habité que par la populace, ou par des Chinois que les Javans cherchoient à piller. Quoique le Comptoir des Anglois en fût fort voisin, & que la flamme s'en fût plus d'une fois approchée, leur vigilance & la faveur du vent le garantit autant de fois de sa ruine.

Hollandois

A peine étoit-on revenu de ces allarmes, qu'il s'éleva de nouveaux différends entre les Naturels du Pays & les Hollandois. La fource en fut encore un excès de débauche, dans lequel ceuxci insulterent mal-à-propos quelques

Jav ins. Bientôt la vengeance éclata par de esfets fort tragiques. Plusieurs Hollandois furent assassinés le soir, sans qu'on pût reco noître les meurtriers. Le péril s'étendit jusqu'aux Anglois, par une raison qui n'est pas sans vraisemblance dans un Ecrivain même de cette Nation. Jusqu'alors ces deux Peuples avoient été confondus par les Javans Les Anglois sous le nom d'Anglois; soit, comme confondus l'assure Scot, que les Hollandois, à leur avec les Hollandois arrivée, eussent trouvé de l'avantage landois. à prendre le nom de leurs voisins, soit que la ressemblance de leur habillement eût fait naître cette erreur. Souvent le Peuple de Bantam faisoit retentir ses plaintes contre les Anglois, quoiqu'il fût certain, dit l'Auteur, que ceuxci n'ayant rien à se reprocher, elles ne pouvoient tomber que sur les Hollandois. Enfin craignant les mal-entendus à l'occasion de cette derniere querelle, les Chefs du Comptoir Anglois commencerent à chercher quelque marque pour se faire distinguer. On approchoit du 17 de Novembre, qui étoit la fête anniversaire du Couronnement de la Reine Elifabeth; car on ignora pendant le reste de l'année à Bantam, & même une partie de l'année suivante, que l'Angleterre eût changé de Maître. Ce qu'ils Scot fit prendre aux Anglois des habits dittingués.

EDMOND Scor.

EDMOND Scot.

1603.

neufs de soie avec des écharpes de taffetas blanc & rouge. Il sit faire aussi un nouveau Pavillon qui portoit une croix rouge sur un sond blanc; & pour dissérence entre les Maîtres & les valets, il sit border leur écharpe aux premiers, d'une frange d'or.

Fête des Anglois. Le jour de la fête étant arrivé, ils arborerent l'étendart de Saint Georges au fommet de leur maison. Ensuite ayant annoncé leur joie par quelques décharges de leur mousqueterie, ils se rangerent en fort bel ordre sur leur propre terrain, & firent plusieurs marches au son des timbales & des trompettes. Le bruit attira aussi-tôt le Scha Bandar & plusieurs autres Seigneurs, qui s'informerent curieusement du sujet de cette réjouissance. Scot leur apprit que c'étoit la fête de sa Reine, ou plûtôt le renouvellement d'une fête qui avoit été célébrée quarante-sept fois, parce qu'il y avoit autant d'années que cette grande Princesse étoit sur le Trône; & que tous les Anglois, dans quelque lieu du monde qu'ils pussent se trouver, ne manquoient point à ce devoir. Le Scha Bandar loua beaucoup une pratique qui marquoit dans un Peuple autant d'attachement que de respect pour son Souverain. Les Javans s'étant assemblés en grand nombre, ils demanderent

pourquoi les Anglois de l'ature Comptoir ne témoignoient pas le même zele. On se hâta de leur répondre que ce n'étoient point des Anglois, mais des Hollandois, qui, loin d'être Sujets de la même Reine, n'étoient même gouvernés par aucun Roi; qu'il étoit aisé de qu'ils tienles distinguer, puisque si l'on y vouloit nent aux Jafaire attention, ils ne parloient pas le même langage, & que leurs usages mêmes étoient assez différens. Scot n'oublia point de faire paroître ses gens pendant l'aprèsmidi dans tous les Quartiers de la Ville, avec ordre de répéter les mêmes discours à ceux qui auroient la curiofité de les entendre. Leurs écharpes & leurs cocardes firent une figure brillante. Le Peuple apprit ainsi à distinguer les deux Nations; & Scot fort prévenu en faveur de la sienne, ajoute avec complaisance pour la supériorité qu'il paroît s'attribuer, que les enfans de Bantam s'écrioient en voyant passer les Anglois : Oran Engaces bagh ; oran Hollanda jahad, les Anglois sont bons, les Hollandois ne valent rien.

L'Amiral Warwick partit dans cet Deux Vaifintervalle pour Patama, dans le dessein le iux Hollande se rendre ensuite à la Chine. Les deux rent d'une ri-Vaisseaux qu'il y avoit envoyés six mois che Caraques. auparavant, arriverent le 6 de Décembre à la Rade de Bantam. Ils avoient

EDMOND SCOT.

EDMOND Scot.

1603.

du Koi de

trouvé à l'ancre, dans l'Isle de Macao, une Caraque Portugaise, chargée de soie crue, de musc & d'autres marchandises précieuses, dont ils s'étoient faisis presque sans résistance, tandis que l'Equipage étoit à terre. Après en avoir tiré de quoi composer leur cargaison, ils avoient brûlé le reste, qui de leur propre aveu saisoit encore le double de Ilsattaquent ce qu'ils avoient enlevé. Dans leur retour, ils avoient rencontré un Jone de Siam leur Al-Siam, qu'ils avoient attaqué. Il ne s'étoit rendu qu'après avoir perdu trentetrois hommes & leur en avoir tué plusieurs. Mais en le reconnoissant pour Siamois, ils l'avoient laissé libre, parce qu'ils se proposoient d'établir un Comptoir dans cette Nation. Le Capitaine, qui périt dans le combat, avoit refusé de leur dire à quel Prince il appartenoit. Telle fut du moins l'excuse des Hollandois, pour justifier l'insulte qu'ils avoient faite aux Sujets d'un Roi dont ils recherchoient l'amitié. Ils ignoroient encore la valeur du musc; de sorte qu'ayant rencontré un Vaisseau Japonois, ils lui avoient cédé presque pour rien ce qu'ils avoient enlevé à la Caraque. Dans l'espace d'environ quarante jours, qu'ils passerent à Bantam, ils prodiguerent de même la plus riche partie de leur butin, Le 17 Janvier, ils leve-

rent l'ancre, avec deux autres Bâtimens de leur Nation; l'un, qui avoit chargé à Bantam; l'autre, arrivé deux mois auparavant de la Chine, & parti de Hollande depuis quatre ans. Îl en avoit passé quatorze mois à la Cochinchine, où par une trahison dont l'histoire n'appartient point à cet Ouvrage, ils avoient d'abord été retenus prisonniers. Leur Capitaine, que les Cochin- un Capitaichinois soupconnoient d'être moins un ne Hollan-dois pris pour Marchand qu'un Pyrate ou un Espion, espion, & avoit été forcé de se tenir à genoux comment pendant vingt-quatre heures, le col nud traité, fous un sabre, dont on feignoit à tout moment de lui vouloir couper la tête, pour lui faire confesser le dessein de son voyage. Mais il fe trouva heureusement que la plus grande partie de l'Equipage étoit composée de Hollandois Catholiques; ce qui leur attira la protection de quelques Religieux Portugais, sans lesquels ils étoient tous menacés de perdre la vie. Ils furent traités ensuite avec plus de douceur, mais obligés néanmoins de racheter leur liberté par une grosse somme.

Les Anglois de Bantam fe croyoient depuis quelques mois à couvert de toutes leurs anciennes craintes. Ils n'avoient eu que les maladies à combattre; &

EDMOND SCOT,

1604:

En one Sco .

1604.

venoient particulierement de la chaleur du poivre, dans le soin qu'ils prenoient eux-mêmes de l'éplucher & de le fasser, ils s'étoient déterminés à louer des Chinois pour leur rendre ce service sous l'inspection de leurs domestiques. Dans cette heureuse situation de leurs affaires, ils virent arriver ce qu'ils avoient redouté depuis long-tems, fans pouvoir s'engarantir. Le Protecteur fit prier Scot de lui prêter deux mille pieces de huit, ou, s'il n'avoit point cette somme, de

lui en fournir du moins la moitié. Il falloit choisir entre le danger d'un refus,

l'expérience leur ayant appris qu'elles

extorquer de l'argent.

Scot.

ou le desagrément de voir souvent renouveller cette fâcheuse demande; car on ne proposoit ni conditions ni terme Réponse de pour la restitution. Scot prit le parti de répondre que l'Amiral Lancaster lui avoit laissé beaucoup de marchandises, mais peu d'argent; que les Javans lui devoient de grosses sommes dont il ne pouvoit se faire payer; enfin qu'il étoit encore très-éloigné d'avoir acheté autant de poivre qu'il en auroit besoin pour les Vaisseaux dont il attendoit l'arrivée. Ces excuses furent mal reçues. Il fut aifé de prévoir que les Anglois n'auroient jamais un ami sincere dans le Protecteur; tandis que les Hollandois,

qui l'avoient corrompu en lui prodigant les richesses qu'ils avoient enlevées aux Portugais, en obtenoient toutes sortes de faveurs. Il leur avoit accordé depuis peu la permission de se bâtir une maison magnifique; quoiqu'ils en eussent déja trois, sous le nom d'autant de Marchands, qui ne cessoient point d'acheter tout le poivre qu'on leur offroit. Les Chinois profitoient de cette Friponnerie avidité pour mêler dans leurs marchan- des Chinois de Bantam. dises de l'eau, du sable & d'autres corps étrangers, qui en augmentoient tellement le poids, que ceux qui exerçoient cette friponnerie, achetant eux-mêmes le poivre plus cher qu'ils ne le vendoient, ne laissoient pas d'y gagner douze ou quinze pour cent. Les Anglois se trouvoient forcés de le prendre avec ces altérations, parce qu'il y auroit fallu renoncer entierement s'ils en avoient attendu d'une autre espece.

Cependant le Protecteur s'étoit si peu Les Anglois rebuté des excuses de Scot, que sous de sont sorcés de nouveaux prétextes il lui sit demander varice du Promille pieces de huit. Les instances, dont testeur. cette proposition sut accompagnée, ne firent que trop connoître aux Anglois le péril qu'il y avoit à la rejetter. Ils sçavoient d'ailleurs que les Hollandois souhaitoient ardemment de les voir mal

EDMOND

EDMOND Scot.

1604.

avec les principaux Officiers du Roi, & qu'ils y contribuoient peut-être par des voies indirectes. Ainsi ne pensant plus qu'à se faire un mérite du sacrifice dont ils ne pouvoient se dispenser, ils protesterent que c'étoit l'ardeur de leur zèle qui les portoit à s'incommoder beaucoup pour satisfaire le Protecteur; & que dans l'impossibilité de fournir mille pieces, ils en donneroient volontiers cinq cens, qu'ils retrancheroient à leurs propres besoins. Cette somme fut acceptée.

Hollandois hor.

On vit arriver à la fin de l'année, fugitifs de Ja- un Jone chargé de Hollandois, qui venoient de quitter, avec leurs biens, le Comptoir qu'ils avoient à Jahor. Le Roi du Pays attaqué & vivement pressé par les Portugais, qui lui offroient la paix, à condition de leur livrer les Hollandois qu'il avoit dans ses Etats, avoit mieux aimé s'exposer à toutes les extrémités de la guerre, que d'en acheter la fin par ce honteux Traité; mais il avoit prié ses hôtes de se retirer volontairement. Leur entrée à Bantam fut fignalée par deux incendies, qui consumerent une partie de la Ville, fans nuire encore aux Anglois.

Accidens funcites.

L'année 1604, n'offre que des meurtres, des vols, des guerres, des incen-

dies & des trahifons. Pour commencer par une tragédie : les Anglois avoient dans le Comptoir un Mulâtre de Pegu, qui étoit venu d'Achin sur leurs Vaisfeaux. Un jour que plusieurs Matelots Hollandois, arrivés de Patama, étoient à se rejouir avec les Domestiques Anglois, le Prevôt du Bâtiment voulant retourner à bord, donna ordre au Mulâtre de l'y conduire. La fête étoit échauffée par le vin & les liqueurs. Deux Courtisanes, que les Domestiques y avoient appellées, contribuoient encore à rendre la débauche plus vive. Le Mulâtre refusa brusquement d'obéir; & le Prevôt choqué de sa réponse, le maltraita de plusieurs coups. Cette querelle n'eut pas d'abord d'autre suite. Mais à mesure que le Mulâtre continua de boire, il ressentit plus vivement l'insulte d'un homme qui n'avoit aucune autorité sur lui, Sans s'ouvrir aux Matelots ni aux Anglois, il confia ses plaintes à un Esclave du Scha Bandar, qui étoit fon ami intime, & capable comme lui d'une action violente. Dès le même jour ils chercherent l'occasion d'exercer leur vengeance; mais le Prevôt étant déja retourné au rivage, ils passerent la nuit à l'attendre, fais que ce délai changeât rien à leur résolution. Le Prevôt ne man-

EDMOND Scot.

EDMOND SCOT.

1604.

Dive:s meurires d'un Mulâtre.

qua point de revenir le jour suivant, avec un homme du pays, qu'il avoit pris pour interprete & pour guide. Ils le tuerent de mille coups. Mais le Mulâ-tre, effrayé de son action après l'avoir commise, prit le parti desesperé de tuer aussi, non-seulement le Guide du Prevôt, mais l'Esclave même qui avoit partagé son crime. Ce furieux dessein lui réussit pour le Javan, tandis que l'Esclave découvrant à ses yeux de quelle recompense il étoit menacé, se déroba par la fuite. Cependant le Mulâtre ne jugeant sa perte que plus certaine, s'il laissoit échapper son Complice, courut si promptement après lui, qu'il le joignit à l'entrée de la Ville où il le tua d'un seul coup. Mais il perdit le fruit d'une précaution si cruelle, en com-mettant ce dernier crime à la vûe de quelques Javans qui se hâterent de l'arrêter. En vain reclama-t-il les Anglois. Le Protecteur informé de son action, se le fit amener; & faisant appeller le Chef du Comptoir, il exigea sur le champ cinquante pieces de huit pour la mort du Javan, & vingt pour celle de l'Esclave. A cette condition le Mulâtre leur fut rendu.

Les Hollan- Cependant les Hollandois, qui n'édois le punil- toient point compris dans cette satisfac-

tion, résolurent de s'en procurer une plus férieuse pour la mort de leur Prevôt. Ils firent demander le Criminel aux Anglois. Scot prétendit que l'ayant racheté des mains du Protecteur, il étoit absous par cette espece de Sentence. Il s'éleva là - dessus une querelle si vive entre les deux Nations, que dans les premiers ressentimens, on sut prêt d'en venir aux armes. Mais les Anglois étoient en si petit nombre, qu'ils ne pouvoient rien gagner par leur obstination. Il ne leur restoit que dix hommes. Le courage sut forcé de céder au nombre. Les Hollandois firent enlever le Mulâtre par une Compagnie de Matelots armés, & le firent exécuter sur le rivage, dans le lieu même où le crime avoit été commis.

EDMOND SCOT.

1604.

Ainsi le triste état du Comptoir An-Détestable glois l'exposoit à toutes sortes de vio-contreles An-lences & d'affronts, sans aucune res-glois. fource pour s'en défendre. Un Chinois, qui avoit embrassé la Religion des Javans, se trouvoit établi près du Comptoir, dans une maison où il vendoit de l'arrack. La vûe du magasin, dont il n'étoit séparé que par une cour, lui fit naître l'envie de trouver quelque moyen pour s'y introduire. Ce ne pouvoit être par des voies extérieures. La cour étoit

exposée aux yeux pendant le jour, &

EDMOND SCOT. 1604.

fouterrain pour vo!er le Comptoir.

ne demeuroit jamais fans Garde pendant la nuit. Il s'affocia huit autres Chinois, Cn fait un avec lesquels il entreprit d'ouvrir un fouterrain, qui devoit les conduire, dans leurs idées, jusqu'au centre du magasin. L'invention paroissoit d'autant plus fûre, qu'ayant une brafferie d'arrack dans la partie de sa maison qui touchoit à la cour, on ne pouvoit être furpris d'y voir un certain mouvement que demandoit le travail. Avant que de commencer l'entreprise, il fut obligé de creuser un puits fort profond sur son propre terrain, pour fécher la cour des Anglois, que sa situation rendoit fort humide. Il eut soin, pour déguiser ses vûes, de planter du tabac dans la sienne, comme si le puits n'eût été creusé que pour l'arrofer; & tandis que ses Associés ouvroient le chemin sous terre, on le voyoit continuellement occupé de ses plantes. L'ouvrage sut poussé avec tant de vigueur, qu'ils arriverent au-dessous du magasin. Mais ils y furent arrêtés par l'épaisseur des planches qui en faisoient le fond. Le moindre bruit pouvant les trahir, il étoit question de s'ouvrir un passage au-travers de cette charpente. Après avoir tenté toutes fortes d'expédiens, un Serrurier du complot

plot leur promit d'y réussir. Il sit rougir un fer, avec lequel il n'eut pas de peine. à percer une planche; & son espérance étoit qu'à force de repéter cette opération, il rendroit le trou assez grand pour pour en pery faire passer un homme. Ce dessein pou-cer les planvoit produire quelque effet, s'il eût été conduit avec plus de précaution. Mais en prenant soin que le feu n'agît point trop vivement sur le bois, ils ne firent point attention que le plancher étoit chargé de ballots enveloppés de nattes, & que le bout du fer y communiquoit fon ardeur. En effet quelques nattes prirent feu, & l'incendie auroit bientôt fait d'autres progrès si les ballots eussent été moins humides.

Pendant ce tems-là les Anglois étoient fans foupçon. Le magafin étoit bien fermé, & la Garde exacte pendant la nuit. On avoit porté les précautions contre le feu jusqu'à faire plâtrer les fenêtres; ce qui empêchoit de sentis la sumée, quoiqu'elle n'eût pas tardé à se répandre. Scot venoit de faire lui-même la premiere garde, & s'étoit retiré tranquillement. Mais à la seconde, quelqu'un crut sentir une odeur de sumée, qui vre le seu. augmentoit sans cesse. On entra dans le magazin: il en étoit rempli. Cependant ces de l'inaprès avoir jetté les yeux de toutes cendie.

On décou-

EDMOND Scor.

1604.

Fer brûlant

Tome III.

EDMOND SCOT.

1604.

parts, on ne remarqua aucune trace de feu. Ce ne fut qu'à force de remuer une infinité de ballots, qu'on découvrit quelques nattes qui brûloient sans flamme : mais on se défioit encore si peu de l'artifice, que les plus entendus n'attribuerent cet accident qu'à la fermentation du poivre, qu'ils crurent capable de prendre feu dans un lieu si bien fermé. Scot averti du danger vint joindre ses recherches à celle des autres. Avec une immense quantité de poivre, il avoit dans le magafin trente mille pieces de huit. Cependant son premier soin fut de faire transporter, dans la cour, deux tonneaux de poudre qui y étoient aussi. L'épaisseur de la sumée augmentant jusqu'à obscurcir la lumiere des chandelles, on fut obligé de lier ensemble douze grands flambeaux de cire, pour éclairer toutes les parties du magasin. Les Hollandois, avertis de ce qui se passoit, envoyerent une Garde armée pour arrêter d'autres desordres, & des Ouvriers fideles qui éteignirent enfin les nattes embrasées, Il se présenta quartité de Chinois, dont on ne voulut point accepter les fecours; & parmi eux étoient les auteurs mêmes de l'incendie.

Il restoit à sçavoir quelle pouvoit

être la cause d'un accident de cette nature. Scot rejettant l'explication que j'ai rapportée, panchoit beaucoup à soupconner les Portugais; mais il ne pé- On en dé-nétroit pas mieux les moyens qu'ils couvre la cauavoient employés; car le trou du plancher étoit encore si petit, que dans la fumée, & la confusion, personne ne l'avoit apperçu. Le matin, un Briquetier Chinois, qui travailloit au Comptoir Hollandois, assura que le mal venoit de quelques gens de fa Nation, & qu'en cherchant avec soin, il étoit impossible qu'on n'en découvrit pas la source. Il ajoûta pour confirmer son témoignage, que les Ouvriers de la maison voisine avoient déja pris la suite. On recommença aussi-tôt les recherches. Enfin l'on apperçut le trou qui étoit au plancher. Un baton, qu'on y fit entrer, ne trouvant rien qui lui réfistât, Scot prit une hache avec laquelle il rendit l'ouverture assez large pour lui faire découvrir le fouterrain. Il aggrandit encore le passage. Deux hommes y descendirent armés, & marcherent jusqu'à l'entrée, qui répondoit à la maison du Chinois. On avoit envoyé dans l'intervalle une Garde, pour s'affurer de ceux qui pouvoient encore s'y trouver. quelques cou-Il n'y restoit que trois Chinois, dont pables.

EDMOND Scot.

1604.

On arrête

EDMOND SCOT.

1604.

l'un y logeoit habituellement; mais les deux autres y étoient par hazard, & n'avoient aucune connoissance de ce qui s'étoit passé. Scot les fit arrêter tous trois & charger de fers. Il députa sur le champ au Protecteur pour lui expliquer son avanture, & lui demander justice. On promit de le satisfaire, mais dans des termes qui lui donnerent peu d'es-

pérance.

même.

Les Hollandois, qui se crurent inté-ressés à pénétrer le fond de cette terri-ble entreprise, & qui avoient assez de forces dans le Port pour s'attirer des ménagemens, interrogerent les trois Scot fe fait Chinois qu'on avoit arrêtés. Celui qui justice à lui-logeoit dans la maison justifia les deux autres, en reconnoissant qu'ils y étoient venus pour la premiere sois. Mais sur le refus qu'il fit de s'expliquer davanta-ge, on le menaça d'un fer brûlant, qui le rendit plus sincere. Il confessa que le crime avoit été commis par le Maître de la maison & six autres Chinois qui s'étoient évadés, sans avouer qu'il eût été leur complice. On le mit sérieusement à la torture. Il reconnut enfin qu'il étoit coupable. Scot voyant qu'il avoit peu de justice à espérer du Protecteur, résolut de se la faire à lui-même, & sit tuer ce malheureux, sans que les Javans

parussent s'en plaindre. Au contraire, dans la haine & le mépris qu'ils ont pour les Chinois, ils lui reprocherent son crime, en le voyant conduire au supplice; & le Protecteur qui n'avoit pas voulu se charger de sa punition, ne sit pas difficulté de l'approuver. A quelques injures qu'il reçut des Javans au lieu de l'exécution, il répondit: « Les » Anglois sont riches & je suis pauvre : » pouquoi ne leur prendrois-je point » ce qui leur est moins nécessaire qu'à » moi » ?

Scot.

1604:

L'Amiral Hollandois envoya le lendemain à Scot un autre Chinois, du nombre des Complices, que ses gens avoient arrêté sur le rivage. La torture lui fit confesser qu'il étoit l'auteur de l'invention du fer rouge, & qu'il avoit abusé de son art dans d'autres occasions, pour altérer les monnoies. La facilité que Scot avoit trouvée dans les Javans à lui laisser prendre l'autorité de Juge, lui fit porter peut-être ses ref-fentimens trop loin. Il n'y eut point de cruautés qu'il n'exerçât contre le Coupable. Le récit en est affreux dans sa propre Relation. Après deux jours de cette cruelle vengeance, il le fit tuer à coups de fusil. Mais pour justifier sa conduite, il prétend que sans un exemple

Excès de vengeance.

EDMOND Scot.

1604.

de la derniere sévérité, il auroit pû craindre que les Chinois n'eussent formé quelque nouveau dessein contre les Anglois. Ce sut dans la même idée qu'il promit une récompense considérable à ceux qui remettroient entre ses mains les autres Complices.

Affreux caractere des Javans & des Chinois de Bantam.

On peut douter si c'est le ressentiment de tant d'inquiétudes & de pertes, qui fait faire à l'Auteur une affreuse peinture des Javans & des Chinois de Bantam. Il les représente comme les plus lâches & les plus scélérats de tous les hommes, sans en excepter les Seigneurs, entre lesquels il ne fait grace qu'au Scha Bandar, à l'Amiral, & à deux ou trois autres, qui n'étoient pas même de l'Isle, & qui étoient venus s'y établir de Clyn. Il raconte, à l'occasion du danger que le Comptoir avoit couru, qu'un des Complices ayant trouvé un azile chez un Seigneur Javan, nommé Pangram Mandelike, proche parent du Roi, il avoit été le supplier lui-même, au nom du bien public, & par tous les motifs qui pouvoient faire impression sur un honnête homme, de ne point accorder sa protection à des misérables qui devoient être regardés comme l'opprobre du Pays. Le Seigneur Javan lui répondit, qu'il pouvoit garder ses représenta-

Difcours d un Seigneur Javan.

tions pour ceux qu'il croyoit capables d'en être touchés, s'il en connoissoit quelqu'un; mais que pour lui, il con-fessoit naturellement qu'il ne s'embarrassoit ni du bien, ni de l'honneur de son Pays. Quelque tems après, le même Seigneur ayant besoin de plusieurs marchandises Angloises, vint les acheter au Comptoir, en demandant crédit de sept ou huit cens pieces de huit. Scot, trop bien instruit de ses principes, s'excufa fous divers prétextes. En quittant le Comptoir, Pangram dit assez haut pour être entendu : « Ilest bien fâcheux » que cette maison soit destinée à périr » par le feu. En effet, pendant plus de fix Moyens qu'il femaines, toute la vigilance des Anglois comploie pour ne put empêcher que de deux ou trois Anglois. jours l'un, ils ne recussent sur leurs toits ou contre leurs fenêtres, des fleches enflammées & d'autres feux d'artifice, qui les mirent plusieurs tois dans le dernier danger. N'ayant pû réussir par l'incendie, Pangram employa un artifice fans exemple à Bantam, & dont le fuccès lui parut certain, par l'impression que sa singularité même devoit faire fur le Roi & fur toute la Nation. Quoique l'usage tienne les femmes resserrées chez leurs maris ou leurs peres, il envoya au Comptoir Anglois deux des Sim

EDMOND Scor.

EDMOND SCOT.

1604.

siennes, d'un âge & d'une beauté qui pouvoient donner du crédit à l'imposture qu'il méditoit. Elles y arriverent portées à la mode du Pays, dans des palanquins, sur les épaules de quantité d'Esclaves. Scot apprenant que c'étoient des femmes de distinction, qui avoient la curiosité de voir son magasin, & qui vouloient acheter des bijoux de l'Europe, se crut obligé de répondre à cette faveur par toutes sortes de galanteries. Après leur avoir fait voir ce qu'il avoit de plus précieux en marchandises d'Angleterre, il les introduisit dans un cabinet où il avoit fait préparer des rafraîchissemens. Elles reçurent ses civilités avec complaifance; mais lorsqu'il les croyoit prêtes à goûter ce qu'il leur offroit de si bonne grace, elles jetterent des cris, qui attirerent tous les Anglois du Comptoir, & les Esclaves qu'elles avoient amenés à leur suite. Scot n'avoit alors avec lui que Towtson, autre Facteur Anglois. Il ne comprit rien à ces marques de douleur & de crainte. Mais voyant les deux Javanes, qui continuoient leurs grimaces, & qui prefsoient leurs gens de les faire sortir, il fit peu d'efforts pour les arrêter. Elles le quitterent brusquement. Le seul soupçon qu'il forma de cette avanture, tom-

ba fur quelques mets qu'il leur avoit fait servir à la maniere de l'Europe, & dont il jugea que la vûe pouvoit les avoir choquées.

EDMOND Scor.

1604.

Les Anglois devant leRoi.

Le lendemain il reçut ordre de se rendre à la Cour. Le Roi, quoique fort se justifient jeune, prit un air sévere en le voyant paroître, & lui demanda par quels détestables principes il se croyoit autorisé à violer les femmes d'autrui. Dans le premier étonnement de ce reproche, Scot marqua de l'embarras à répondre. Cependant après s'être rappellé ce qui pouvoit y donner occasion, il expliqua au Roi, d'un air si simple, les circonstances de son avanture, que ce Prince connoissant le caractere de Pangram, n'eut pas de peine à démêler la vérité. Le Scha Bandar, qui assistoit à cette explication, & qui avoit été surpris du crime dont les Anglois avoient été accusés, aida beaucoup à leur justification, en rendant témoignage que depuis qu'ils étoient à Bantam, il avoit admiré plusieurs sois leur continence. En effet, Scot assure, à l'honneur de la sienne, qu'il n'avoit eu jusqu'alors que du dégoût pour les plus belles femmes du Pays, & que veillant à la conduite de ses gens, il avoit toujours éloigné du Comptoir cette sorte de dé-Sv bauche.

EDMOND SCOT.

1604.

Cependant Pangram, comptant à la Cour sur l'effet de son artifice, avoit fait répandre dans toute la Ville, que les Facteurs Anglois étoient convaincus d'avoir violé ses femmes. On s'attendoit à les voir punir si rigoureusement, qu'en sortant du Palais, Scot trouva une foule de peuple, qui demandoit quel feroit fon supplice. Il passa d'un air si tranquille, qu'on remarqua aisément qu'il avoit satisfait le Roi; & ce Prince prit soin lui-même de dissiper la calomnie. Pangram, quoique décrié par son caractere & par ses mœurs, avoit acquis tant de crédit dans une longue minorité, que le Confeil de Régence osoit à peine lui résister. Mais le Roi commençoit à tenir de ses propres mains les rênes du Gouvernement; & s'il avoit quelque indulgence pour les injustices & les emportemens d'un homme qui lui appartenoit de fort près par le fang, il étoit fort éloigné de les autorifer par fon approbation.

Plaifant éve...cment. Il arriva dans le même tems aux Anglois une avanture affez plaisante pour les réjouir beaucoup, si la liaison qu'elle avoit avec celle qu'ils venoient d'esfuyer ne les avoit obligés de la regarder d'un autre œil. Un Chinois qui demeuroit dans le voisinage du Comptoir,

Scor. 1604

ayant enlevé la femme d'un autre, fut poursuivi de si près par le Mari, que cherchant à cacher sa proie, il ne vit point de ressource plus présente que de la faire passer par dessus l'enclos du Comptoir. Les Anglois avoient fassé nouvellement leur poivre, & la chaleur excessive du magasin les obligeoit d'en tenir la porte ouverte. Dans la crainte où la femme du Chinois étoit encore de retomber entre les mains de fon Mari, elle se glissa promptement par la porte du magasin; & la difficulté ne fut pas grande à s'y cacher. Cependant n'ayant pû supporter long tems la chaleur du poivre, elle revin prendre l'air à la porte. Un Anglois, qui l'apperçut dans l'obscurité, crut le danger fort grand, & répandit aussitôt l'allarme. Scot parut avec son activité ordinaire. Il prit ses armes pour commencer lui-même les recherches-Enfin ne trouvant qu'une femme, il voulut sçavoir quel motif l'avoit amenée. Elle répondit pour sa défense, que fon Maril'avoit voulu battre, & qu'elle n'avoit point eu d'autre azile à choifir. Les Chinois font accoutumes à battre leurs femmes, sur-tout lorsqu'elles font d'un pays étranger. Celle-ci étoit une Esclave Cochinchinoise, qui n'a-SVI

EDMOND Scot.

1604.

voit pas de parens à Bantam. On ne laissa point de continuer la visite du magasin; &, tout y étant tranquille, on employa le reste de la nuit à rire de cette fausse allarme. Le Mari se présenta le lendemain pour demander des nouvelles de sa femme; mais il ne sit cette question qu'en tremblant, comme si l'exemple du Chinois, que Scot avoit sait mourir dans les supplices, lui eût fait redouter le même sort. On lui rendit ce qu'il cherchoit, sans lui souhaiter d'autre mal que celui de vivre avec une telle semme.

Les Anglois élargissent leur terrain à Bantam.

Le Protecteur affectant quelquesois du zèle pour la justice, avoit donné aux Anglois, en forme de confiscation, la maison & le terrain du Chinois qui avoit conspiré contre eux; mais quoique ce présent eût passé pour gratuit, jamais les Anglois n'ont payé si cher un si petit espace de terre dans aucun Pays du monde. Cependant il leur devint extrêmement utile; & dans la suite ayant acheté une autre maison qui n'étoit pas moins proche du Comptoir, ils se trouverent logés fort avantageusement. Leurs satisfactions étoient toujours courtes, ou mêlées de quelques desagrémens. Le 9 de Septembre, on publia par l'ordre du Protecteur une

Monopole du Protecteur. Proclamation qui défendoit aux Chinois de vendre du poivre aux Etrangers. Scot dîna le même jour avec les Chefs du Comptoir Hollandois, qui ne lui parurent point aussi inquiets qu'ils devoient l'être de cette innovation. Ils lui dirent avec le même air d'indifférence, que le Protecteur leur devoit dix mille sacs de poivre. Sa réponse sut qu'il les croyoit trop fins pour avoir été capables d'une si folle consiance. Mais avec un peu de réflexion sur tous ces incidens, il jugea que le dessein du Protecteur étoit de vexer les Anglois par une espece de Monopole, dans lequel il y avoit beaucoup d'apparence que les Hollandois entroient pour quelque chose. En effet, ayant appris qu'on achetoit quantité de poivre au nom du Roi, & par conséquent à moindre prix, fuivant le droit du Souverain, il ne put douter que ce ne fût dans l'intention de le vendre plus cher aux Anglois, lorfqu'on l'auroit rendu plus rare. Il concut aussi que les dix mille facs dont les

Hollandois lui avoient parlé, n'étoient qu'un artifice concerté, pour les mettre à couvert de l'augmentation du prix. Dans le chagrin de cette nouvelle injure, il résolut de ne rien épargner pour faire entrer dans ses intérêts une vieille EDMOND Scot.

1604

EDMOND SCOT.

1604.

Caract :re d'une Dame Javane.

Dame de la Cour, qui gouvernoit si absolument le Protecteur, que sans être de la Famille Royale, on l'appelloit communément la Reine de Bantam. Elle étoit demeurée veuve d'un Seigneur Javan, qui lui avoit laissé d'immenses richesses; & son esprit, joint à beaucoup de fermeté dans le fond du caractere, lui avoit acquis une considération générale dans toute la Nation. Scot n'avoit plus besoin d'interprete pour s'expliquer dans la langue du Pays. Îl exposa ses plaintes, avec cette noble fimplicité, qui est également éloignée de la bassesse & de l'artifice. Il y joignit les flatteries qui font toujours impression sur le cœur d'une semme, & l'offre de ce qu'il avoit de plus précieux entre ses marchandises. Elle fit prier parti pour les aussi-tôt le Protecteur de se rendre chez elle. Et dans la présence même de Scot. elle lui demanda pourquoi il ôtoit la liberté du commerce aux Anglois. Il répondit qu'il se trouvoit dans la nécessite d'acheter dix mille facs de poivre pour le Roi. Scot ne balança point à lui dire, que suivant ce qu'il avoit appris des Hollandois mêmes, cette quantité de poivre étoit pour eux, & leur étoit due. Le Protecteur parut embarrassé, & ne se fauya que par des excuses sans

Angiois.

vraisemblance. La Reine de Bantam exigea de lui qu'il cesseroit de chagriner les Anglois, en lui promettant de leur part beaucoup de respect & d'attachement. Cette réconciliation produisit des effets de quelque durée. Les Chinois charmés de voir le commerce rétabli, s'empresserent d'apporter leur poivre aux Anglois; & Scot assure que s'il avoit eu huit ou dix mille ducats de plus, les Hollandois auroient eu peinecette année à faire leur cargaison. Il ajoute, d'un ton que la concurrence des deux Nations rend un peu suspect, que les Hollandois étoient alors détestés à -Bantam, & qu'ils ne devoient les faveurs qui leur étoient accordées, qu'au grand nombre de leurs Vaisseaux, dont toutes ces Régions de l'Inde étoient remplies.

Le 15 de Septembre, un accident, La maison dont onne peut accuser que le hazard, est b. ûsée. causa dans la Ville un si furieux incendie, que toutes les précautions des Anglois ne purent garantir leur maison de l'impétuosité des flammes. Il n'y eut que le magasin de sauvé. A peine leur resta-t-il un lieu pour placer le lit de Scot; & tous les autres furent obligés de camper sous des tentes au milieu de leur cour. Le Scha Bandar vint leur of-

EDMOND SCOT.

EDMOND SCOT.

1604.

frir son secours dans le tumulte. L'Amiral leur envoya un grand nombre d'Ouvriers fideles. Les Chinois les plus riches accoururent pour les servir, ou du moins pour veiller à la conservation de leurs meubles, & d'une partie de leurs marchandises, qui étoient exposées comme au pillage. Le Comptoir Hollandois échappa fort heureusement, & les Anglois ne firent pas difficulté d'en recevoir diverses sortes d'affistance. Scot remarque de bonne-foi, que fur tous les points qui n'avoient pas de rapport au commerce, les deux Nations étoient fort unies, & n'auroient pas balancé, pour s'entr'aider, à s'exposer aux derniers périls. Pendant plus de deux mois, qui furent employés à réparer les édifices, la nécessité de veiller continuellement fous les armes, fit mener aux Anglois une vie militaire. Ils n'auroient pas résisté à la multitude de Brigands qui les observoient sans cesse, s'ils n'eussent été soutenus par la Garde du Scha Bandar & celle du Comptoir Hollandois.

Mandelike Le territoire de Bantam ne fournifpille les pro- fant point affez de vivres pour la moivisions de la tié de la Ville; elle recevoit le reste de ses provisions de plusieurs endroits de l'Isle, & des Pays voisins, par un grand

I'lle, & des Pays voilins, par un grand

nombre de Jones qu'on y voyoit aborder tous les jours. Un commerce si nécessaire s'exerçoit sans armes & sans précautions. Mandelike, ce même Prince Javan, dont j'ai rapporté les violences, entreprit de piller les Jones, pour suppléer à sa fortune, qui s'altéroit de jour en jour par ses débauches. Avec le secours de ses Esclaves qu'il avoit foin d'élever dans les mêmes principes, il attaqua un Jonc chargé de riz & d'une multitude de Passagers des deux fexes; & fon impudence alla jusqu'à faire vendre publiquement le riz & ses Prisonniers. C'étoit le moyen d'affamer la Ville, en répandant l'effroi Bantamd'une parmi ceux qui apportoient des vivres. Le Roi & le Protecteur lui envoyerent ordre de restituer ce qu'il avoit pris. Il rejetta fierement leurs Messagers; & paroissant disposé à toutes sortes d'excès, il se fortifia dans sa maison, comme s'il eût compté d'y être assiégé. Tous les Seigneurs qui avoient dissipé leur bien, & qui espéroient de rétablir leur fortune dans la confusion d'une guerre civile, se déclarerent pour lui. Le Scha Bandar & l'Amiral avertirent les Anglois de se tenir sur leurs gardes. En effet le nombre des Rébelles augmentant de jour en jour, le commerce fut inter-

EDMOND SCOT.

1604.

guerre civile,

EDMOND Scor.

1604.

rompu, & les Habitans du Pays ne s'allarmerent pas moins que les Etrangers. Chacun pensant à sa sureté, Scot emprunta plusieurs petites pieces d'artillerie de quelques Chinois affectionnés, & se retrancha dans le Comptoir avec des chaînes & de grosses poutres. Il voyoit les Espions des Rébelles roder fans cesse autour de lui, & quelquesuns eurent la hardiesse de lui demander quel étoit le but de tant de précautions. Il leur répondit ouvertement que s'attendant chaque nuit à se voir attaquer par des gens de leur espece, il se met-toit en état de les bien recevoir.

Le Roi de tam.

Dans la crainte d'une révolution qui Jacatra vient au fecours de pouvoit ébranler les fondemens de l'Ecelui de Ban- tat, le Conseil résolut de s'adresser au Roi de Jacatra, oncle du jeune Roi de Bantam. Ce Prince avoit été forcé d'armer lui-même, pour se désendre contre une partie de sa Noblesse. Après avoir fait entrer ses Ennemis dans la soumisfion, il conservoit encore une partie des Troupes qu'il avoit employées à les réduire. Sur les instances de son Neveu, il vint se présenter le 20 d'O-Aobre aux portes de Bantam, avec quinze cens hommes, suivis d'un corps plus nombreux qu'il avoit laissé à quelques lieues de la Ville. Il fit défier les

Rébelles au combat; mais les trouvant peu disposés à quitter leurs retranchemens, il envoya chercher les principaux Anglois du Comptoir, pour leur demander si par quelques secrets de l'Europe ils ne pouvoient pas brûler Mandelike & ses Associés dans leur retraite, sans nuire aux autres édifices. Scot lui répondit que s'il eût été question d'un Vaisseau dans la Rade, il auroit pû rendre ce fervice au Roi de Bantam; mais qu'avec quantité de secrets inconnus aux Indiens, il n'avoit pas celui d'arrêter l'action des flammes. Cependant il ajoûta qu'en faisant abbatre à quelque distance les édifices qui servoient de communication, il ne desespéroit pas de sauver la Ville; & Scot offre quant aux Rébelles, il promit de les ré-brûler les Réduire en cendre en moins de vingt-qua-belles. tre heures, avec tous leurs retranchemens, fans exposer un seul homme de l'Armée de Jacatra. Son dessein étoit de tirer à boulets rouges sur leurs maifons de canne. Le Roi ne fit pas difficulté d'accepter ses offres. On commenca auffi-tôt à démolir quelques édifices par où le feu pouvoit se communiquer. Les Anglois, que Mandelike avoit fi souvent menacés de l'incendie, se réjouissoient de lui faire éprouver les

EDMOND SCOT.

mêmes terreurs. Mais le bruit en fut

porté jusqu'aux Rébelles, & leur causa

tant d'épouvante, qu'ils demanderent

EDMOND SCOT.

1604.

commodement.

est chasse du Royaume.

un accommodement dès le même jour. dent un ac- Scot conseilla aux deux Monarques de ne recevoir aucune condition qui ne commençât par l'exil perpétuel de Mandelike. Ce fier Javan se vit contraint Mandelike d'accepter sa grace à ce prix. Il fut chassé du Royaume avec ses femmes, & trente Esclaves, dont on lui permit de fe faire accompagner. Pendant dix jours entiers, les Anglois s'étoient attendus à voir les deux Partis aux mains, & se croyoient menacés d'une scêne fort sanglante. Mais tant de mouvement ne produisit pas la mort d'un seul homme. Outre la lâcheté naturelle aux Indiens, Scot donne une autre raison de cette modération apparente. Leur principale richesse consistant dans leurs Esclaves, ils craignent l'occasion de se battre, parce qu'elle les expose à les perdre. La tranquillité étant rétablie dans la Ville, les Anglois donnerent le 17 de Novembre un grand festin pour célébrer le couronnement de la Reine Elisabeth, qu'ils croyoient encore fur le Trône; & leur artillerie, qui avoit été chargée jusqu'alors, fut exercée sans regret dans une si douce occasion. Ils

recurent des complimens fur leur conduite, non-seulement de tous les Etrangers qui se trouvoient à Bantam, mais des Seigneurs mêmes de la Cour, à qui Bonne conleur courage inspiroit autant d'admira-duite des Antion que leur prudence. On étoit sur-glois. pris que dans le petit nombre auquel ils étoient réduits, & parmi tant de dangers qui les avoient menacés continuellement, ils se sussent soutenus avec une fermeté qui les avoit fait triompher de tous leurs ennemis. Ils étoient les feuls Etrangers qui eussent accoutumé les Javans à recevoir d'eux, ou des censures ou des punitions. La querelle fanglante qu'ils avoient eue avant le départ de leurs Vaisseaux, avoit fait douter s'ils pourroient soutenir cette fierté lorsqu'ils seroient sans aucun autre appui que les palissades de leur Comptoir. Mais ceux qui en avoient mal auguré, se virent démentis par les événemens. D'ailleurs, autant qu'ils temoignoient de fermeté à repousser les injures, autant paroissoient-ils doux & civils dans les devoirs de la société & dans les affaires du Commerce; fort différens des Hollandois, repete l'Auteur, qui se faisoient hair mortellement des Javans & des Chinois.

Vers le même tems, l'Empereur de

EDMOND Scot.

EDMOND SCOT.

1604.

L'Empereur de Damak affassiné par son fils.

Damak, que sa tyrannie avoit fait dépofer quelques années auparavant par les Rois voisins, & qui s'étoit procuré un azile à Bantam, fut assassiné par un de ses fils, dans un voyage fort court qu'il faisoit, par mer, vers quelqu'autre lieu de l'Isle. On porta divers jugemens de ce parricide. Les uns prétendirent que le jeune Prince, gagné par l'espé-rance de remonter sur le Trône après la mort de son pere, avoit promis sa mort à cette condition, au Roi de Clyn, fon principal ennemi. Mais ceux qui avoient pénétré dans leurs affaires domestiques, assurerent qu'il n'étoit question entre le pere & le fils, que d'une concurrence d'amour pour une Esclave que le jeune Prince avoit acheté à grand prix, & que son pere lui vouloit enle-ver. Les circonstances parurent s'accorder avec cette opinion; car après s'être fouillé du fang de son pere, le Prince se retira dans l'Isle de Sumatra avec les femmes qu'il avoit à bord, sans marquer la moindre prétention aux autres parties de son héritage.

I s Anglois ap tennent la ort de let r Reine.

Le 14 de Decembre, une Pinace Hollandoise, qui arriva au Port de Bantam, apporta aux Anglois les premieres nouvelles de la mort de la Reine, & de l'avénement du Roi Jacques d'Ecosse au

Trône d'Angleterre. Mais elle ne leur appritrien de leur Flotte; & leur inquiétude dura jusqu'à l'arrivée de celle de Hollande, où ils trouverent trois Lettres dans le Vice-Amiral. L'une étoit de d'une Flotte la Compagnie de Londres, adressée à M. Stackey, ancien Chef du Comptoir de Bantam, & mort depuis près de deux ans. Scot y trouva le départ de Middleton annoncé, mais fans aucune certitude du tems. La navigation des Hollandois avoit été retardée par tant d'accidens, qu'en supposant la Flotte Angloise partie dans la saison favorable, elle elle ne pouvoit être long-tems à paroître. Cette espérance consola Scot du triomphe de ses Rivaux, qui répandirent dans l'intervalle des bruits peu honorables pour l'Angleterre. Il eut la consolation d'apprendre que certains Chinois de ses amis avoient découvert & fait arrêter Uniete, Chef des Incendiaires qui avoient miné le Comptoir. Ce Brigand s'étoit retiré dans les montagnes, d'où la faim & la foif l'avoient forcé de revenir aux environs de la Ville; & les plus honnêtes gens de fa Nation s'étoient fait un devoir de le livrer aux Anglois. Scot en fit donner avis au Protecteur, mais ce fut pour lui déclarer qu'il se chargeoit de la punition &

I DMO ID SCOT.

1604.

Airivée

EDMOND SCOT. 1604.

qu'il ne la feroit point attendre longtems. Il vouloit seulement tirer du coupable quelque éclaircissement sur la retraite de ses autres Complices. Son imagination n'avoit point été tranquille, depuis que cette troupe de scélérats s'é-toit dérobée à sa vengeance. Il n'avoit perdu qu'une seule sois le Comptoir de vûe; & dans cette courte absence, il avoit été troublé par tant d'allarmes, qu'à son retour il avoit crû trouver son Magasin en proie aux flammes. Trois fois la semaine, il ne manquoit pas de faire la visite de toutes les maisons Chinoises qui étoient voisines de la sienne, & d'observer sur-tout s'il n'étoit pas menacé de quelque nouvelle mine. Cet air d'autorité ne lui auroit peut-être pas réussi avec les Javans; mais à qui les Chinois auroient-ils adressé leurs plaintes, lorsque les Javans mêmes prenoient plaisir à les voir humiliés?

Allarmes le Scor.

Une Flotte rive à Bar.ste ctat.

Enfin, le 22 Décembre, on décou-Angloise ar- vrit vers le soir la Flotte Angloise qui tam. Son iri- entroit dans la Rade. Mais l'empressement & la joie que Scot fit éclater à cette heureuse nouvelle, furent bien temperés par l'état déplorable où il trouva l'Amiral Middleton, & la plus grande partie de ses gens. A peine restoit-il cinquante hommes fains fur la Flotte. Loin d'espérer

d'espérer leur rétablissement à Bantam, l'air n'étoit propre qu'à redoubler les maladies. Aussi la plûpart de ceux qui en étoient atteints y moururent-ils miférablement; & parmi ceux qui jouiffoient de la meilleure fanté, un grand nombre essuya le même sort. Middleton étoit si foible, qu'à peine eut-il la force d'écouter le récit des affaires du Comptoir. Cependant la nécessité ranima son courage, lorsqu'il eut compris de quelle importance il étoit pour l'honneur de sa Nation & pour le succès de ses espérances, de partager du moins le champ avec les Hollandois. Il chargea immédiatement Colthurst, son Vice-Amiral, de descendre au rivage avec quelques-uns des principaux Facteurs, pour annoncer son arrivée à la Cour; & dans la vûe de relever le nom Anglois, Scot Scot fait choisit le même jour pour faire exécu- exécuter l'inter l'incendiaire qu'il retenoit dans les fers. Il en restoit quatre à punir; deux qui s'étoient fauvés dans le Royaume de Jacatra; un qui avoit accompagné Mandelike dans son exil, & le quatriéme qui vivoit encore à Bantam fous la protection de Kitty Sanapati Lama, Seigneur Javan fort opposé à l'établissement des Anglois.

EDMOND SCOT.

1604.

Dans un Conseil qui se tint le 23 à conseil te-Tome III.

EDMOND Scot.

1604. Anglois.

bord de l'Amiral, diverses raisons firent prendre le parti d'envoyer deux des quatre Vaisseaux de la Flotte aux Moluques, nu entre les le Dragon & l'Ascension; tandis que l'Hector & la Susanne seroient leur cargaison de poivre à Bantam, pour retourner directement en Angleterre. Les rafraîchissemens du Pays ayant fait reprendre à l'Amiral une partie de ses forces, il se trouva capable, dès le 25, de donner à dîner sur son bord aux Chess de la Flotte & du Comptoir de Hollande. Là, dans la chaleur du vin & de la bonne chere, on convint de bonne grace que tous les sujets de plainte seroient mutuellement oubliés, & que pour le bien commun on remettroit à d'autres tems ladiscussion des intérêts publics ou particuliers. Cette précaution étoit d'autant plus fage, que les Javans mêmes s'attendoient à voir éclater des jalousies sunestes aux deux Nations, & s'en promettoient d'avance un spectacle amusant. les Marchands à qui leur fanté permit de le suivre, se rendit au Palais, où il remit au Roi la Lettre de Jacques I. &

présente à l'Audience du Roi.

L'Amiral se Le 31, Middleton accompagné de tous les présens. C'étoit une aiguiere & un bassin de vermeil, deux coupes & une cuilliere de même métal; avec six mousquets. Ces témoignages de l'amitié d'un

grand Roi furent bien reçus. Middleton employa le jour suivant à visiter les principaux amis des Anglois, tels que le Scha Bandar, l'Amiral, & les riches Chinois. Il leur fit aussi des présens, ausquels ils parurent fort sensibles. Ses soins se tournerent ensuite à séparer les marchandises qu'il destinoit aux Moluques. Mais à mesure que ses gens guérissoient du scor- sont accablés but, ils étoient saissis d'une diarrhée pres- de maladies qu'aussi dangereuse; de sorte que manquant d'Ouvriers, il vit peu d'apparence à pouvoir remplir ses vûes avant la fin de la saison. Les Vaisseaux Hollandois qui étoient au nombre de neuf, sans y comprendre les Pinaces & les Chaloupes, partirent le 7 de Janvier pour Amboyne & les Moluques; tandis que les Anglois demeuroient presque sans espoir de finir cette année leur cargaison. Cependant ceux qui étoient nommés pour Banda se déterminerent le 18 à mettre à la voile. Scot qui continua son office à Bantam, laissa le soin d'écrire leur voyage à ceux dont on a lû les Relations. A peine eurent-ils quitté le Port, que le Protecteur abusant de l'état des deux Vaisseaux qui devoient retourner en Europe, augmenta les droits de sortie. Scot résista d'abordà cette tyrannie; mais voyant que toute sa fermeté ne ser-

EDMOND Scor.

1604.

Les Anglois

EDMOND SCOT.

1605.

viroit qu'à retarder la cargaisondes deux Vaisseaux, il prit le parti de payer pour les marchandises présentes, en remettant la conclusion du dissérend au retour de l'Amiral.

Départ de la Sufanne & de l'Hector.

La Susanne & l'Hector perdirent une si grande partie de leur Equipage avant qu'ils sussent en état de mettre à la voile, que les Facteurs furent obligés de louer des Chinois & des Guzarates, non-seulement pour aider au travail du Port, mais pour suppléer à la manœuvre dans le cours de la navigation. C'étoit une dépense fort onéreuse. Enfin, par mille fatigues, on parvint à charger les deux Bâtimens; mais on ne put les mettre en état de partir avant le mois de Mars. Ils quitterent Bantam le 4. L'Hector avoit à bord soixante-trois hommes de différentes Nations. La Susanne en avoit quarante-sept. Dans l'un & dans l'autre, la plûpart des Anglois n'étoient point encore rétablis.

Riche prise des Hollandois.

Le 6 de Mai, il arriva au Port de Bantam un Vaisseau de Hollande, qui s'étant joint sur la Côte de Goa avec deux autres Bâtimens de la même Nation, avoient pris quatre Vaisseaux Portugais, dont trois étoient chargés d'immenses richesses. Le quatriéme ne portant que des chevaux, les Hollandois



Circoncision du Roy de Bantam.

Digitized by Godgle

r c c as as F r

u

l'avoient brûlé avec sa cargaison. Ce premier Vaisseau de Hollande étoit parti d'Amsterdam au mois de Juin 1604, c'est-à-dire, depuis que Middleton avoit quitté Londres; mais il n'apportoit pas de nouvelles aux Anglois de Bantam qu'ils n'eussent déja reçues par leur Flotte. Le Capitaine qui se nommoit Cornelius Syverson, étoit un homme grossier & fans esprit, qui n'avoit aucune teinture d'humanité. Son arrivée ruina le commerce d'amitié & de politesse que l'Amiral Warwick s'étoit efforcé d'établir entre les deux Nations. On cessa Semence de bientôt de se voir; & les plus pénétrans les deux Nacomprirent que ce refroidissement an-tions. nonçoit une rupture éclatante.

La Ville de Bantam faisoit alors les Circoncision préparatifs d'une Fête qui paroifsoit in- du Roi de téresser vivement toute la Nation. Le jeune Roi n'avoit pas encore été cir-

concis. Cette Cérémonie devoit être célébrée au mois de Juin; & depuis l'arrivée des Joncs de la Chine, qui commence à la fin de Février, on n'avoit pas cessé de travailler aux ornemens d'un si grand jour. On voyoit déja dans une grande place verte, devant la premiere porte du Palais, un vaste théâtre environné de palissades. Au front, paroissoit une figure monstrueuse, qui représenEDMOND Scor.

EDMOND SCOT.

1605.

toit le Diable; & sur le théâtre on avoit placé trois especes de trônes: l'un, qui étoit élevé plus haut de deux pieds, pour le jeune Monarque, & les deux autres, pour les fils du Pangram Goban, qui étoient les plus proches héritiers de la Couronne.

Divers uf:-

C'est l'usage, dans tous les Royaumes ges de cette Mahométans des Indes, de faire un présent au Roi, le jour de son avénement au Trône ou de sa circoncision. Ce devoir solemnel s'exécute avec toute la magnificence possible; & ceux à qui leur fortune ne permet pas de faire une dépense considérable, Etrangers ou Naturels du Pays, s'affocient à leurs semblables pour s'acquitter du tribut commun. La Fête commence ordinairement le 15 de Juin, & continue non-feulement le reste du mois, mais tout le mois suivant, parce qu'il ne faut pas moins de tems à tous les Députés des Compagnies pour apporter leur présent au pied du trône. Le Protecteur commença la Cérémonie. Tous les autres vinrent successivement, sans distinction de rang & de noblesse, suivant que chacun avoit été plus prompt à faire ses préparatifs; de sorte que certains jours étoient employés du matin jusqu'au soir, & que dans d'autres jours il ne se présen-

toit que trois ou quatre Compagnies. Comme les Javans avoient encore peu d'armes à feu, le Protecteur avoir prié les Anglois & les Hollandois de faire les décharges de mousqueterie. Il s'éleva une querelle entre les deux Nations, pour le rang pour le rang, dans l'ordre de la mar-glois & les che. Le petit nombre des Anglois fit Hollandois, donner la préférence à leurs concurrens. Mais pour se venger par une autre forte de distinction, Scot sit habiller ses gens avec la derniere propreté, & voulut qu'ils fissent l'arriere-garde du cortége; tandis que les Hollandois qui affectoient de marcher à la tête, n'y parurent, dit-il lui-même, que pour exciter la rifée, par leurs grands chapeaux pointus, leurs habits tarodés, leurs hauteschausses pendantes, & leurs chemises qui tomboient entre leurs jambes.

Chaque jour au matin, la Garde du Roi, qui étoit d'environ trois cens hom- de la Garde du Roi. mes, venoit se ranger au tour du théâtre. Elle se place en plusieurs rangs de file, suivant la discipline de l'Europe; mais la marche en est fort différente. Tous les Gardes défilent l'un après l'autre, en se serrant le plus qu'il est pos-sible, & tenant la pique élevée. Ils ne connoissent point encore l'exercice des armes à feu; de sorte que ceux mêmes

EDMOND SCOT.

1605.

Dispute

Disciplina

EDMOND SCOT.

1605.

qui paroissoient en petit nombre avec des arquebuses ou des mousquets, s'en fervoient de mauvaise grace. Leurs tymbales font de larges bassins, d'un métal qu'ils appellent Tombago, & rendent un fon fort desagréable. Ils ont leurs Compagnies & leurs Enseignes, comme la Milice de l'Europe; mais leur Etendart royal est d'une forme extrémement bizarre. C'est une perche fort longue, dont le sommet se courbe en arc, à l'extrémité duquel sont suspendues les couleurs, qui descendent presqu'à terre, sans avoir plus d'une aune de largeur.

Les Anglois dois en vienmains,

Le premier jour de la Fête, qu'on s'ef-Les Angiois & les Hollan-força de rendre le plus magnifique, on représenta vis-à-vis le théâtre plusieurs châteaux de cannes, qui furent attaqués & défendus par des Javans. Tandis que le Roi & toute sa Cour étoient occupés de cette scêne badine, les Anglois & les Hollandois renouvellerent leur querelle, avec une chaleur qui leur fit employer sérieusement leurs mousquets. Le Protecteur informé du desordre, les fit prier instamment de suspendre leurs animosités ce jour-là. Le soir du même jour, Scot demanda à quelques-uns de leurs Marchands si leurs prétentions supposoient que la Hollande sût capable de se mettre en comparaison avec

l'Angleterre, & s'ils avoient oublié que fans le secours des Anglois ils auroient été la plus vile Nation de l'Univers. Quelque amertume qu'il y eût dans cette question, les Marchands Hollandois se contenterent de répondre que les tems & les situations étoient changés.

EDMOND Scor. 1605.

Le Roi de Bantam se faisoit transpor- Jeux & speter chaque jour au théâtre sur les épau- ctacles de la cérémonie de les d'un homme robuste, dans la postu-la Circoncire où l'on peint Anchise sur celles d'Enée, & faisoit quelquesois le tour de la Place dans la même situation. Plusieurs Esclaves soutenoient autour de lui & sursa tête de riches parasols; sa Garde, qui avoit marché devant lui, se plaçoit autour du théâtre, dans l'interieur de la balustrade. A sa suite venoient grand nombre de Courtisans, qui avoient leur jour marqué pour s'approcher successivement de lui. Lorsqu'il s'étoit placé sur fon trône, les jeux commençoient par une marche de la Compagnie des Mousquetaires, qui étoit suivie de celle des Picquiers, chacun avec leurs instrumens de musique. Ensuite paroissoit la Compagnie des Porte-boucliers, Corps plus distingué que les deux précédens par leurs fonctions auprès du Roi. On voyoit passer ensuite sur les épaules d'une infinité d'Esclaves, plusieurs sortes

EDMOND SCOT.

1605.

d'arbres avec leurs fruits. A ce spectacle succédoit une procession d'animaux de toute espece; les uns vivans, d'autres artificiels, mais si bien représentés, qu'ils ne paroissoient pas dissérens de la nature. Cette scêne faisoit place à quantité d'hommes & de femmes dont la profession étoit de danser, de chanter, & de faire des tours de force ou d'agilité. Ils exerçoient leurs talens devant le Roi, qui les honora fouvent de quelques marques d'approbation. Ils étoient suivis de trois cens jeunes femmes, qui portoient des présens, avec une vieille matrone à chaque dixaine, pour les contenir dans l'ordre. Ces présens étoient de peu de valeur, mais ils étoient portés dans de petits paniers fort galans. On commençoit alors à voir paroître des présens plus riches, tels que des turbans brodés en or, des étoffes d'or & d'argent, des perles, & d'autres pierre-ries pour l'usage du Roi. C'étoient encore des femmes qui portoient toutes ces richesses; & quantité d'Esclaves marchoient à leurs côtés, avec des parasols qui les tenoient à couvert. Après elles, marchoient les hommes qui avoient leur propre tribut à présenter, & les Députés. des Compagnies que l'indigence avoit formées pour satisfaire à l'usage. Enfin

l'on voyoit venir les enfans & les héritiers de ceux qui faisoient un présent en leur propre nom, assez galament vêtus, en étoffes peintes ou brodées, avec des bracelets & des ceintures où les pierreries éclatoient au milieu de l'or. Ils étoient accompagnés d'Esclaves de l'un & de l'autre sexe, qui les garantissoient aussi de la chaleur avec des parasols. A mesure que les présens étoient offerts au Roi & rangés au pied du théâtre, ceux qui les avoient apportés s'asseyoient par terre fur des nattes.

EDMOND SCOT.

1605.

Après cette longue procession, un Crieur public qui s'introduit dans la figure du Diable, crie par la bouche de cet hideux colosse, que le Roi impose silence à toute l'assemblée. Alors la musique fe fait entendre seule, avecun mêlange de la mousqueterie par intervalles. Enfuite les Picquiers & les Porte-boucliers commencent le jeu du dard & de leurs autres armes. Ils s'en servent fort adroitement. Leur attaque se fait avec divers pas de danse, au milieu desquels l'habileté consiste à choisir un moment pour lancer le dard, & rarement manquentils leur coup. Entre plusieurs autres spectacles, on voit des Jones chargés de riz & d'autres marchandises, qui voguent par l'effet de certains ressorts. Il se fair EDMOND SCOT.

1605.

aussi des représentations historiques. Le fond est tiré des Chroniques de Java, & des Livres de l'ancien Testament, dont la communication doit leur être venue des Arabes, des Turcs, des Persans & des Chinois, mais qu'ils ont altérés par cent chimeres de leur propre imagination.

Présens des

Les Anglois présenterent au Roi un Anglois dans beau grenadier, couvert de son fruit. Ils l'avoient enfermé dans une espece de cage où les ornemens n'étoient point épargnés; & sur le gazon verd qui couvroit ses racines, ils avoient mis trois lapins blancs. Ces animaux font fort rares aux Indes. Entre les branches ils avoient attaché plusieurs petits oiseaux, qui dans l'agitation de tant de bruit & de mouvemens, firent entendre fort à propos leur ramage. Ils avoient aussi quatre surieux serpens, ou plutôt quatre représentations, dont ils étoient redevables à l'industrie des Chinois, & qui contrefaisoient la nature jusqu'à causer de l'épouvante aux spectateurs. Ces présens étoient suivis de cinq pieces d'étoffes pour l'usage du Roi, & de plusieurs autres pour les Officiers de sa suite. Ils y joignirent une paire de pistolets damasquinés, avec les fourreaux de velours cramoisi, relevé de feuilles d'or

battu. Comme leur qualité d'Etrangers ne leur permettoit point de se mêler dans la marche des présens, & qu'ils n'avoient point de femmes qu'ils pussent charger de cette commission, ils se procurerent trente des plus jolis enfans qu'ils purent trouver, & deux Picquiers Javans, pour les accompagner en qualité d'Huissiers ou de Gardes. Le Chef de cette petite Troupe étoit un jeune Chinois, dont le pere avoit été tué au fervice de Scot, dans une attaque de quelques Voleurs. Il étoit vêtu prefqu'aussi bien que le Roi. Dans le petit discours qu'il devoit prononcer à ce Prince, les Anglois faisoient remarquer que si leur nombre eût répondu à leurs desirs, ils n'auroient pas manqué de paroître avec beaucoup plus d'éclat.

Les Hollandois, accoutumés à faire valoir leurs moindres avantages, releverent beaucoup ce qu'ils firent dans cette occasion. Ils vanterent extrémement leur Roi; car c'est le nom qu'ils donnoient continuellement au Comte Maurice. Leur querelle avec les Anglois se renouvella plusieurs sois, & c'étoit toujours après avoir bû qu'ils la recommençoient. Scot qui avoit à répondre d'une grande quantité de marchandises, & qui voyoit ses gens en se

EDMOND SCOT.

EDMOND SCOT.

1605.

Inégalité des Anglois & des Hollandois.

petit nombre, cherchoit continuellement à rapprocher les esprits. Les Anglois n'étoient que treize. Middleton avoit eu besoin de tout son monde en partant pour Banda; & loin que la Sufanne ou l'Hector eussent pû laisser quelques-uns de leurs gens au Comptoir, ils s'étoient vûs dans la nécessité d'employer des Etrangers pour leurs propres besoins. Au contraire, soit au Port ou dans la Ville, les Hollandois étoient plus de cent.

Le Roi de préter hom mage à celui de Bantam.

Le 18 de Juillet, on vit arriver à Jacatra vient Bantam le Roi de Jacatra, qui venoit faire ses présens & rendre son hommage. Cette Cérémonie se fit encore avec éclat. Dès la pointe du jour, les Gardes de Bantam se rangerent sur la Place du Palais. Scot & les autres Facteurs, que la curiofité y avoit conduits, se tenant debout près du théâtre, il leur vint successivement plusieurs Officiers du Roi, pour les presser de s'asseoir à terre; car il n'est pas permis de demeurer dans une autre posture devant le Roi & les personnes de marque. Mais-Scot répondit qu'il falloit donc lui faire apporter des siéges; sans quoi il prendroit le parti de retourner chez lui, contre l'intention du Roi & du Protecteur, qui avoient fouhaité qu'il assistat

Scot.

1605.

à leurs Fêtes. Les Hollandois firent la même réponse. On n'entreprit point de leur faire violence; mais dans l'usage établi pour tout le monde, de s'affeoir à terre lorsqu'on se trouve dans le même lieu que le Roi, fût-ce au milieu des boues les plus noires & les plus. épaisses, ceux qui ne purent supporter que les Anglois & les Hollandois parussent autrement, s'éloignerent d'eux; & les Gardes mêmes qui en étoient proche, changerent de poste. Il arrivoit fouvent, dans des occasions domestiques, que les Javans s'offensoient de voir un Facteur de l'un ou de l'autre Comptoir, prendre place fur un coffre ou fur quelque autre meuble, tandis qu'ils étoient à terre suivant leur usage; & leur fierté leur faisant regarder la supériorité de posture comme une in-sulte, ils auroient poignardé volontiers ceux de qui ils croyoient recevoir cet affront.

A neuf heures, le Roi de Bantam se fit porter sur son trône. Bientôt on entendit un grand bruit, qui annonçoit l'approche de celui de Jacatra, à la tête de deux cens de ses propres Gardes. Lorsqu'il sut arrivé à la Garde de Bantam, il laissa ses derriere lui pour la traverser. Mais s'étant apperçu qu'il EDMOND Scot.

1605.

devoit passer ensuite au milieu de plufieurs petits Princes voisins, qu'il connoissoit pour ses mortels Ennemis, il s'arrêta tout d'un coup, dans la crainte qu'ils ne prissent cette occasion pour l'assassiner. Ce n'est pas qu'il manquât de courage; il passoit au contraire pour un des plus braves Princes de l'Inde. Mais dans l'impossibilité qu'il voyoit à fe défendre, s'il étoit lâchement attaqué, il prit le parti de faire avertir le Roi de Bantam qu'il attendoit ses ordres; & dans l'intervalle il s'assit sur une piece de cuir, telle que la plûpart des spectateurs en avoient apporté. Le Roi de Bantam apprenant qu'il étoit si proche, envoya aussi-tôt deux de ses principaux Officiers pour le conduire jusqu'au trône. Il le reçut avec de grandes marques de distinction. Il l'embrasfa; & la cérémonie de l'hommage étant achevée, il le fit affeoir près de lui, sur une petite estrade beaucoup moins élevée que son trône, qui sembloit avoir été préparée dans cette vûe. Les petits Princes rendirent leur hommage après lui, & prirent place ensuite dans un rang fort inférieur. Vers midi, on vit paroître les présens, dans l'ordre que j'ai déja représenté. Entre une infinité d'animaux, on admira beaucoup une forte

de lion, que les Indiens appellent Machan, & qui passe pour la plus terrible de toutes les bêtes féroces. Il est marqueté de blanc, de rouge & de noir. Sa force & son agilité sont si extraordinai- bête extrêmeres, qu'il s'élance à plus de dix-huit ment feroce; pieds sur sa proie. Il s'en trouve un assez grand nombre dans l'Isle de Java; & les ravages qu'ils y font dans certains tems, obligent les Rois mêmes d'armer pour les détruire. Cette chasse est sidangereuse, qu'elle coute ordinairement la vie à plusieurs Soldats. Elle se fait quelquefois la nuit, parce que le Machan n'apperçoit rien dans l'obscurité, quoiqu'il forte de ses yeux des traits de flamme qui le font découvrir. Celui que le Roi de Jacatra avoit pris vivant, fut apporté dans une cage traînée par deux buffles, & laissoit voir dans cette situation de quoi sa fureur l'auroit rendu capable en liberté. On vit paroître encore avec plus d'admiration un jardin tout entier, couvert non-seulement de sleurs & de légumes, mais chargé d'arbres; sans parler d'un étang, rempli de poisfons, qui nageoient dans l'eau. Mais Scot a foin d'ajouter que tout étoit artificiel, & que cette machine n'avoit point au fond d'autre mérite que celui d'une grandeur prodigieuse, qui deman-

EDMOND Scor.

· EDMOND SCOT.

1605.

doit une infinité d'hommes & d'animaux pour la traîner. La plûpart de ces ouvrages venoient de l'industrie des Chinois; car la grossiereté des Javans les rend peu capables d'invention. Il est surprenant, suivant la remarque de Scot, qu'ils puissent traiter avec le dernier mépris une Nation qui sert ainsi presqu'également à les amuser & à les faire vivre. La marche fut fermée par le fils du Roi de Jacatra, qui parut sur un char traîné par des buffles. Cet attelage eut peu d'agrément pour l'Auteur. Mais il remarque que l'Îsle de Java est mal fournie de chevaux, & qu'ils n'y font pas d'une taille avantageuse. Aussi ne les y employe-t-on jamais à tirer, ni même à d'autres exercices que ceux de la course, qui se sont le Samedi au soir, & qui ressemblent beaucoup à ceux de Barbarie.

Jour de la

Enfin, le dernier jour des Fêtes, Circoncision, qu'on avoit fait tomber exprès à leur Sabbat, le Roi fut porté au Temple, fur l'échaffaut même d'où il avoit eu tous ces spectacles, & fut circoncis avec un grand nombre de cérémonies bizarres. On affura Scot que plus de quatre cens personnes avoient été employées à porter l'échaffaut; mais à juger par la grandeur même de cette machine, il trouva de l'exagération dans ce récit.

Le 24 de Juillet, Middleton, rentrant dans le Port de Bantam avec une riche cargaifon de Girofle, apprit à Scot les tristes marques qu'il avoit reçues de Middleton à la reconnoissance des Hollandois, après Bantam. les services qu'il leur avoit rendus. En comparant cette conduite avec celle qu'ils tenoient depuis long-tems dans l'Isse de Java, il ne fut pas difficile aux Anglois de prévoir ce qu'ils en devoient attendre à l'avenir. Cependant Middleton ne cessa point de répeter aux Facteurs du Comptoir, qu'il falloit éviter toutes les occasions de querelle, & se faire un appui de la confidération que leur honnêteté même & leur modération ne manqueroient pas de leur attirer de la Cour. En effet il continuerent de recevoir du jeune Roi des témoignages d'une estime distinguée; & le Roi de Jacatra, qui passa quelques semaines à Bantam, fit l'honneur à Middleton de le visiter sur son bord. Mais ces appa- Jalousies des rences de distinction devinrent un nouveau sujet de jalousie pour les Hollandois. Le premier d'Août, tandis que Scot travailloit ardemment au Magasin, avec une partie de ses gens, il vit arriver deux Anglois du Vaisseau de Middleton, qui étoient poursuivis par

EDMOND SCOT.

1605.

Reio r de

EDMOND SCOT.

1605. Leur effet trazique. quelques Hollandois, & qui en avoient reçu plusieurs blessures. Dans le ressentiment de cette insulte, il sortit avec la premiere arme qui tomba fous ses mains; & ses gens le seconderent si bien, que non-seulement il sit prendre la fuite à ses Ennemis, mais qu'il en tua un & coupa les bras à deux autres. Il n'étoit encore rien arrivé de si vif entre les deux Nations. Le Chef du Comptoir Hollandois en porta aussi-tôt ses plaintes à Middleton; mais il le trouva si bien informé, qu'ayant été obligé de reconnoître que l'injustice & la violence étoient du côté de ses gens, il prit le parti de boire pendant le reste du jour avec les Anglois du Vaisseau. Le Roi de Bantam, à qui l'on fit le récit de ce combat, se réjouit beaucoup que le mort fût un Hollandois, & déclara publiquement qu'il s'affligeroit peu que tous les autres eussent le même sort.

L'Ascension n'ayant pas tardé longtems à suivre l'Amiral, les Anglois se trouverent en état de faire face à leurs Ennemis, pendant que ces deux Vaisseaux demeurerent à Bantam. Aussi trouverent-ils les Hollandois beaucoup plus humains dans cet intervalle. Le 8 de Septembre, les principaux Marchands de Hollande donnerent à Middleton & à ses Facteurs un magnifique festin, où l'amitié parut se renouveller avec une parfaite franchise. Cependant deux jours après cette réconciliation, il s'éleva une nouvelle querelle, où plusieurs personnes furent blessées dans les deux partis.

EDMOND Scor. 1605.

Le retour de Syverson, Amiral Hollandois, & la grossiereté de son carac-glans démètere, devinrent encore l'occasion de plusieurs combats. Un jour que Middleton étoit assis à la porte du Comptoir Anglois, dans un entretien fort tranquille avec quelques Portugais, un yvrogne du Vaisseau de Syverson vint s'asseoir impudemment à ses côtés. Il le força de se retirer. Au même moment plusieurs Matelots du même bord parurent avec leurs couteaux, pour foutenir leur Compagnon. Les Anglois fortirent du Comptoir, dans la feule vûe de se défendre. On en vint aux mains avec la derniere chaleur; & les Hollandois furent poussés jusques dans la maison d'un Chinois, où ils ne parvinrent à se mettre à couvert qu'après avoir eu plusieurs de leurs gens blessés. Mais à peine les Anglois se furent-ils délivrés de ces Ennemis, qu'il en revint une autre Troupe, avec lesquels il fallut recommencer le combat. Comme la plûpart étoient yvres, & que la curiosi-

EDMONT SCOT.

1605.

té en amenoit d'autres sans aucun desfein de prendre part à la querelle, Middleton parut lui-même, pour garantir les plus sensés de la fureur de ses gens, & leur offrir un azile dans le Comptoir. Ainsi rien n'étoit plus étrange que d'en voir une partie aux mains avec les Anglois, tandis que les autres en étoient traités avec autant de civilité que d'amitié. Enfin les yvrognes furent assez maltraités pour se repentir de leur insolence, & chercher leur salut dans la fuite. Syverson, malgré son arrogance naturelle, se vit obligé de reconnoître le tort de ses Matelots, & prit le parti d'en faire des excuses à Middleton.

Menaces enribles.

Mais ce qui commença bientôt à caucore plus ter- ser de plus justes allarmes aux Anglois, ce fut d'apprendre de quelques Matelots de leur Nation qui servoient sur les Vaisseaux de Hollande, que le Contremaître de l'Amiral Syverson avoit confeillé à tous les Hollandois, de ne jamais sortir sans armes, & de poignarder sur le champ le premier Anglois qui donneroit devant eux quelque marque de fierté ou de résistance. Cet avis parut d'autant plus férieux, que ceux dont on l'avoit reçu étoient retenus à bord avec de grandes précautions, & que pour le donner, ils avoient été obligés

#### DES VOYAGES, LIV. III. 455

d'employer un stratagême qui avoit fort heureusement réussi. A la vûe de quelques Anglois qui avoient passé dans une Chaloupe auprès de la Flotte Hollandoise, ils avoient jetté dans l'eau de quelques une petite boëte qui contenoit une Let-glois, tre en Anglois. Ce ne fut pas sans peine qu'elle fut pêchée par les gens de la Chaloupe; & loin de s'attendre à ce qu'elle contenoit, ils n'auroient pas jugé qu'elle méritat les mouvemens qu'ils se donnerent pour la prendre, s'ils n'avoient entendu crier dans le même tems, have a care, c'est-à-dire prenez garde. Après avoir reçu ce terrible avis, ils furent tentés de faire main-basse sur tous les Hollandois qu'ils rencontrerent en allant au Comptoir. Mais ne voulant rien entreprendre fans l'ordre de Middleton, ils lui remirent la boëte & la Lettre. On tint Conseil aussi-tôt. Les Hollandois avoient alors fept grands Vaisseaux dans le Port; & le nombre des Anglois se réduisoit à deux. Il n'étoit pas question d'attaquer, sur-tout lorsqu'au milieu des ressentimens on n'avoit que des vûes de paix & de commerce; mais des craintes si pressantes obligeoient de ne rien négliger pour se défendre. Après avoir pourvû à la garde du Comptoir, Middleton envoya ordre

EDMOND SCOT.

1605.

Stratageme

EDMOND Scot.

1605.

Middleton termine les différends par composition.

fur les deux Vaisseaux de ne laisser sortir personne pendant le reste du jour: & faisant la même défense aux gens du Comptoir, il prit le parti de se rendre chez les Commandans Hollandois fans autre suite que son Secretaire & deux domestiques. Là, sans faire connoître les lumieres qu'il avoit reçues, il témoigna beaucoup de chagrin des femences de haine qu'il voyoit croître tous les jours entre les deux Nations; & ne balançant point à prétendre que la faute venoit des Hollandois, puifqu'on ne pouvoit pas supposer raisonnablement que dans une si grande inégalité de forces les Anglois fussent les aggresseurs, il pria les Commandans de s'expliquer avant son départ sur leurs véritables intentions, asin qu'il n'eût point à se reprocher d'avoir abandonné le Comptoir Anglois à la discrétion de ses ennemis, tandis qu'il croyoit au contraire la Hollande unie d'intérêts & d'amitié avec l'Angleterre. Un discours si sérieux réveilla toute l'attention des Hollandois. Ils convinrent des excès où l'yvrognerie avoit quelquefois emporté leurs Matelots; mais ils se plaignirent qu'au lieu de demander de justes fatisfactions par les voies qui convenoient au bien commun, les Anglois s'attribuassent

0

#### DES VOYAGES, Liv. III. 457

s'attribuassent le droit de se faire justice par leurs propres mains. Middleton répondit adroitement, que ce n'étoit donc qu'un mal-entendu, puisqu'il n'avoit jamais eu d'éloignement pour les termes qu'on lui proposoit; mais que l'équité demandoit qu'il y eût des regles établies sur lesquelles les Anglois pussent compter. Cette ouverture fut reçue de bonne grace. Syverson reconnut lui-même que l'intempérance de ses Matelots devoit être retenue par quelque frein. On convint d'établir des châtimens exemplaires pour les mutins & les re les deux querelleurs. Les cas & les peines furent reglés de concert; & Middleton promit, au nom des Anglois, qu'ils n'employeroient point les voies de fait pour se venger, sans avoir demandé justice, & trouvé de la difficulté à l'obtenir. Ce Traité fut publié sur les Vaisseaux des deux Nations & dans les deux Comptoirs. Middleton en prit une copie pour l'emporter en Angleterre, avec la satisfaction de pouvoir prouver par les articles & les termes mêmes de laTranfaction, que la source des querelles étoit toujours venue des Hollandois. Syverson & tous ses Facteurs l'accompagnerent quelque tems dans la rue, pour faire éclater leur réconcilia-Tome III.

EDMOND Scor.

1605.

Enmo ND SCOT.

1605.

tion. Le jour suivant, qui sut choisi pour la publication du Traité, ils accepterent un festin au Comptoir Anglois, où les promesses furent solem-nellement ratisiées. Middleton sut traité de même au Comptoir Hollandois; & l'onne se quitta qu'après avoir scellé l'amitié par de nouvelles protestations.

Vol fait aux Anglois.

Elle fut confirmée par un événement qui sembloit intéresser les deux Nations. Quelques Javans qui appartenoient au plus grand Seigneur de la Cour, trouverent le moyen de dérober neuf moufquets à bord de l'Ascension. Une hardiesse de cette nature parut d'une si dangereuse conséquence aux deux Amiraux, qu'avant que d'en porter leurs plaintes à la Cour, ils feignirent pendant quelques jours de l'ignorer, dans l'espérance que l'impunité ramenant les mêmes Voleurs, qu'on ne connoissoit point encore, on pourroit les prendre sur le fait. Les Chaloupes des deux Flottes veillerent pendant plusieurs nuits. Enfin l'on découvrit une Barque du Pays, qui s'avançoit dans l'obscurité, & qui s'approcha de l'Amiral An-Les voleurs glois. Mais au moment que les Javans, encouragés par le filence & les ténebres, alloient appliquer une échelle qu'ils avoient apportée, le bruit des

font arrêtés par artifice.

# DES VOYAGES, LIV. III. 459

Chaloupes qui fondirent brufquement fur eux, leur fit prendre le parti de se fauver à la nage. Onne laissa point d'en arrêter deux. Ils furent interrogés aussitôt par les deux Amiraux. L'espérance qu'on leur donna d'être traités avec douceur, leur fit confesser le premier vol, & l'intention dans laquelle ils étoient venus d'en commettre un nouveau. Ils déclarerent le nom de leur Maître, & l'usage qu'ils avoient fait des neuf fusils. Middleton prit le parti de les envoyer au Protecteur, en se contentant de lui faire redemander ses armes. Mais le bruit de cette avanture étant allé jusqu'au Roi, le Seigneur même à qui ils appartenoient crut son honneur intéressé à solliciter leur punition. Ils furent condamnés à mort, avec tant de considération pour les Anglois, que d'autres raisons ayant fait dissérer le supplice d'un jour ou deux, le Protecteur leur en fit faire des excuses. Middleton s'imagina d'abord que c'étoit un artifice pour fauver les coupables; & ne desirant point leur mort, il étoit résolu de se borner à cette satisfaction. Cependant il apprit, deux jours après, qu'on les conduisoit au lieu de l'exécution. La pitié le pressa de s'y rendre. Il arrêta le cortége, en prote-

EDMOND Scot.

1605.

Leur puni-

SCOT.

3605.

stant qu'il ne demandoit point d'être vengé. Mais le Bourreau lui répondit qu'après l'ordre du Roi, il n'étoit au pouvoir de personne de les sauver, & que toutes les offres du monde ne lui feroient pas suspendre son devoir. Les deux coupables soussirient la mort avec beaucoup de patience. C'est le caractere des Javans, d'être aussi fermes lorsqu'ils voyent la mort inévitable, qu'ils sont lâches & timides à la vûe d'un péril qu'ils peuvent éviter par la fuite. Ils tremblent dans une bataille, & meurent tranquillement par la main d'un Bourreau.

Incendies à Bantam.

Le 26 de Septembre, la moitié de Bantam fut ruinée par un incendie, dont les Hollandois ne purent fauver leur Comptoir. Les Anglois furent plus heureux; & devant leur sûreté à la faveur du vent, ils eurent la liberté de s'employer avec zèle au fecours d'autrui. Ils aiderent à préserver des flammes le grand Magasin de Hollande; mais tous les édifices extérieurs furent consumés, avec tant de dommage pour les Particuliers, que plusieurs Marchands Hollandois qui exerçoient le Commerce depuis l'origine de l'Etablissement, perdirent tout ce qu'ils possédoient. Le seu reprit deux sois dans

# DES VOYAGES, LIP. III. 461

l'espace de quatre jours, & mit les Anglois à leur tour dans le besoin d'être assistés. Cependant ils en furent quittes pour des frais de transports & pour des inquiétudes qui ne furent nuisibles qu'à leur repos. Middleton ne voyant plus rien qui dût retarder son départ, prit congé de l'Amiral & de tous les Officiers Hollandois, par un grand festin où l'exécution du Traité sut jurée au milieu de la bonne chere & de la joie.

EDMOND SCOT.

16053

Le 4 d'Octobre, tous les Marchands. Départ de la Anglois, qui devoient partir avec la flotte An-Flotte, se rendirent à la Cour avec Middleton. Ils y reçurent du Roi de nouveaux témoignages de la protection dont il n'avoit pas cessé de les honorer. Scot qui étoit de ce nombre, eut la satisfaction de voir sa conduite approuvée de ce Prince & de tous les Seigneurs, & d'entendre former à tout le monde des vœux ardens pour for retour. On se rendit à bord le 6; & le Iendemain à trois heures après midi, on leva l'ancre, au bruit de quelques coups de canon dont on falua la Ville & la Flotte Hollandoife.

La nuit suivante, entre onze heures & minuit, on aborda dans une Isle où Middleton s'étoit fait devancer par quelques Matelots pour y couper du bois, EDMOND SCOT.

1605.

Fuite d'un jeune Hollandois avec une file Javane.

Tandis qu'on étoit à l'embarquer, il arriva une petite Barque Indienne, qui n'avoit pour conducteur qu'un jeune Hollandois, accompagné de deux femmes de Java. Scot, qui étoit à terre, s'étant présenté à leur débarquement, reconnut le Hollandois, pour l'avoir vû plusieurs sois avec son pere, qui étoit un Facteur de leur Comptoir. Aussi s'apperçut-il que sa présence lui causoit de l'embarras; ses questions le troublerent encore plus. Enfin foupçonnant du mystere dans l'état où il le voyoit, avec deux femmes, dont l'une étoit fort jeune, & quelques malles qui annonçoient le dessein d'un plus long voyage, il lui demanda au hazard s'il vouloit retourner en Europe. Le jeune homme prit cette demande pour une offre; & ferrant affectueusement la main de Scot, il l'affura que s'il obtenoit de lui cette faveur, il croiroit lui être redevable de la vie. Ses vûes, protesta-t-il, étoient innocentes. Il vouloit retourner à Midelbourg où il étoit né, pour revoir sa mere qu'il aimoit beaucoup. C'étoit malgré lui que son pere lui avoit sait faire le voyage des Indes. La jeune Javane qui étoit avec lui vouloit bien l'accompagner en Europe, & l'autre étoit une Esclave qui avoit consenti volon-

tairement à les suivre. Scot, embarrasfé de cette priere, s'excusa sur le peu d'autorité qu'il avoit sur la Flotte, & lui conseilla de s'adresser à l'Amiral. Mais le jeune homme, l'embrassant avec ardeur, le conjura de se rendre lui-même son protecteur auprès de Middleton. Quoiqu'on se disposat à lever l'ancre, Scot lui promit de faire suspendre le départ en sa faveur. Il se rendit à bord de l'Amiral, fort persuadé que le fond de cette avanture étoit quelque galanterie de jeunesse, & doutant déja s'il convenoit aux Anglois de s'y prêter. Middleton s'en fit encore plus de scrupule. C'étoit offenser les Hollandois dans la personne d'un de leurs principaux Facteurs; & s'il étoit question d'un enlevement, comme ils étoient portés l'un & l'autre à le croire, c'étoit irriter tout à la fois les Javans, qui font extrémement fenfibles à l'honneur de leurs femmes & de leurs filles. Dans cet embarras, l'Amiral réfolut d'être insensible aux prieres du jeune homme, & lui fit dire par Scot que diverses raisons ne lui permettoient point de le recevoir. Cependant ses larmes qui commencerent à couler en abondance, & celles de la jeune Javane qui fe desepéroit de la pensée de reparoî-

EDMOND SCOT.

1605

12

EDMOND SCOT.

1605.

tre à la vûe de son pere, firent tant d'impression sur Scot, qu'il entreprit de les servir par une autre voie. La Flotte n'étoit qu'à cinq ou fix lieues de Bantam. Il obtint de l'Amiral la permission de s'y rendre dans une Chaloupe, avec l'assurance, sinon de faire agréer leur départ à leurs parens, du moins de faire goûter au Roi, & même aux Hollan-dois, la conduite de Middleton, qui n'avoit pas voulu fans leur participation, favorifer une fuite dont ils pouvoient être également choqués. L'offre d'un si grand service rendit le jeune Hollandois tout-à-fait fincere, d'autant plus que devant attendre le retour de Scot fur la Flotte, il supposoit que si les représentations de son intercesseur se trouvoient inutiles, les Anglois ne feroient plus difficulté de le recevoir. Il avoua donc que la jeune Javane étoit fille de Manmack, Seigneur de la Cour; qu'il l'avoit vûe pour la premiere fois à la Fête de la Circoncision; & que par l'entremise de l'Esclave, qu'il avoit gagnée à force de présens, il avoit trouvé le moyen de s'en faire aimer : que c'étoit elle-même qui avoit eu le courage de lui proposer leur suite; & que ne pouvant douter avec cette preuve d'affection qu'il n'en fût aimé parfaitement.

# DES VOYAGES, LIV. III. 465

il perdroit mille fois la vie plutôt que de l'abandonner. Ce détail augmenta le zèle de Scot à les servir. Etant retourné à Bantam, il commença sa négociation par les deux peres, qu'il trouva également affligés de la perte de leurs enfans; mais loin d'avoir leur colere à vaincre, il comprit que ce qui pouvoit leur arriver de plus heureux étoit de les revoir. Cette ouverture lui fit espérer. de finir l'avanture par une prompte réconciliation. La difficulté n'étoit que pour les deux Amans, qui étoient menacés de ne se revoir jamais. Scot pressentit là-dessus les deux peres. Ils firent la même réponse; c'est-à-dire, que n'ayant point entr'eux de reproche à se faire, & ne croyant point leurs enfans indignes l'un de l'autre, ils ne proposerent point d'autre obstacle que celui de la Religion. Scot s'imagina que c'étoit un article qu'on pouvoit leur laisser le soin de démêler, & que si l'un des deux Amans étoit capable d'abandonner la sienne, il y avoit beaucoup d'apparence que le changement seroit à l'avantage du Christianisme. Après cette réflexion, dit-il lui-même, il ne fit pas difficulté d'apprendre aux deux peres dans quel lieu il avoit laissé leurs enfans. Ils le remercierent tous deux de

EDMOND Scot.

1605.

# 466 HISTOIRE GENERALE, &c.

EDMOND SCOT.

1605.

cet important service; & se mettant dans une Pinace Hollandoise, ils l'accompagnerent jusqu'à la Flotte. Scot n'ajoûte rien à ce recit; mais on trouvera dans une des Relations suivantes, quelques circonstances qui semblent regarder le même événement.

Le 9, Middleton remit à la voile, & fa navigation ne fut point interrompue

jusqu'en Angleterre.

# Fin du Tome troisième.







